

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

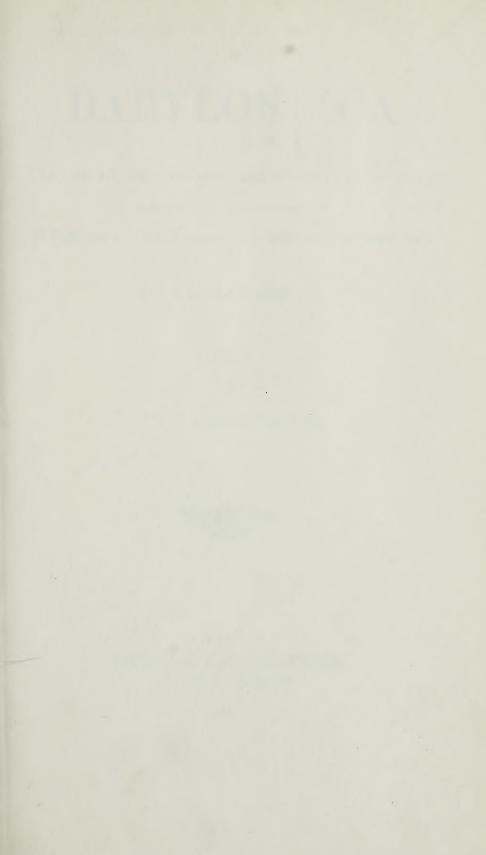



La Oras

# BABYLONIACA

ÉTUDES DE PHILOLOGIE ASSYRO-BABYLONIENNE

PUBLIÉES AVEC LE CONCOURS DE

MAXIMILIAN STRECK (Würzburg) ET STEPHEN LANGDON (Oxford)

PAR

CH. VIROLLEAUD (Lyon)

TOME II

1907-8

avec six planches hors texte



259129

PARIS
LIBRAIRIE PAUL GEUTHNER
68, RUE MAZARINE, 68

1908

## TABLE DES MATIÈRES.

| AI                 | H. SAYCE,   | The Cappadocian cuneiform tablets                                    |       | Pa | ages. |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| MA                 | x. STRECK,  | Lexikalische Studien, I. die Wurzeln $h\bar{a}tu$ und                | hādi  | u. | 46    |
| FRITZ HOMMEL,      |             | Der sechsköpfige Drache von Jamutbal .                               |       |    | 60    |
| J. DYNELEY PRINCE, |             | Note sur le nom Gilgameš                                             |       |    | 62    |
| ST.                | LANGDON,    | Syntax of compound verbs in Sumerian .                               |       |    | 65    |
|                    | _           | Sumerian loan-words in Babylonian                                    |       |    | 102   |
|                    | _           | Lexicographical note, $nat\bar{u}$ , $gal\bar{a}du$ - $gal\bar{a}tu$ |       |    | 121   |
|                    | _           | Review of LW. King's Babylonian Chronica                             | es    |    | 126   |
| Сн.                | VIROLLEAUD, | De quelques textes divinatoires                                      |       |    | 134   |
| ST.                | LANGDON,    | Sumerians and Semites in Babylonia                                   |       |    | 137   |
|                    | _           | Rythm in Babylonian psalms'                                          |       |    | 162   |
| MA                 | x. Streck,  | Lexikalische Studien, II. kisallu babbānū; I                         | II. d | ie |       |
|                    |             | Wurzeln $ra'\bar{a}bu$ und $r\bar{a}bu$ a) אר                        |       |    | 168   |
| ST.                | LANGDON,    | Sumerian-Assyrian Vocabularies                                       |       | ,  | 199   |
| MA                 | x. STRECK,  | Lexikalische Studien, III. die Wurzeln $ra'\bar{a}b$                 | u ur  | ıd |       |
|                    |             | $r 	ilde{a} b u$ b) רוב (c) ריב                                      |       |    | 209   |
|                    |             | Nachträge und Berichtigungen zu $N^{\circ}$ I-III .                  |       |    | 233   |
|                    | _           | TOFFTEEN'S Researches in Assyrian and Be                             | abyle | 0- |       |
|                    |             | nian Geography, bespr. von M. Streck.                                |       |    | 243   |
| A.                 | UNGNAD,     | Ein Leberschau-Text aus der Zeit Ammişadug                           | a's   |    | 257   |
| ST.                | LANGDON,    | A lament to Enlil and its later redactions .                         |       |    | 275   |
|                    |             | Sumerian-Assyrian Vocabularies (continued)                           |       |    | 282   |

### THE CAPPADOCIAN CUNEIFORM TABLETS

By Prof. A. H. SAYCE

The discovery of the Cappadocian tablets was due to the sagacity of Dr Pinches, who announced it in the Proceedings of the Society of Biblical Archæology, November 1881. The following summer Professor W. M. Ramsay purchased five more tablets of a similar nature at Kaisariyeh; upon these I published an article in the Proceedings of the Society of Biblical Archæology, November 1882. Many of the characters, however, were erroneously identified by Dr Pinches and myself, the result being that the conclusions I drew in regard to the language of them were incorrect.

A considerable collection of similar tablets was subsequently made by M. Golénischeff, who was thus enabled to correct the erroneous values assigned to the characters by D<sup>r</sup> Pinches and myself. Among others was the character št, the identification of which furnished a key to the decipherment of the texts. It soon became evident to M. Golénischeff that they were wholly, or in part, in a dialect of Assyrian. In 1889 he generously placed his copies of the tablets, as well as his discoveries, at my disposal (see my letter in the Academy, Sept. 7, 1889, p. 157), and in 1891 published copies of twenty-four of his tablets together with an introduction and a list of the characters and their values.

In the following year I published the first translations that had been attempted of fourteen tablets, along with an introduction and philological notes, in the Records of the Past, new series, VI, pp. 115-131. Shortly afterwards (in 1893) Professor Friedrich Delitzsch published a memoir in which he laid, once for all, the foundations of what I would term Cappadocian philology. Upon it were based the translations of some of the texts given by D<sup>r</sup> Peiser in the fourth volume of the Keilinschriftliche Bibliothek, as well as those of the texts published by D<sup>r</sup> Scheil in Chantre's Missions en Cappadoce (1898). Peiser's translations, however, were invalidated by his not recognising the signification of the key-word hamustim; this was pointed out by myself in the Proceedings of the Society of Biblical Archwology, November 1897, p. 288, where I showed that it represented a "week" of five days, and was the sixth part of a month. Prof. Winckler at a later date independently made the same discovery.

The tablets come from the mound (or mounds) of Kara-Eyuk and Gyul-Tépé, 23 kilometers north-east of Kaisariyeh. The mound obtains its name of "Black Ruin" from the traces of fire which are everywhere visible in it and bear witness to its fate. The construction of its walls, which are of brick, as well as the pottery found in it, mark it off from the ruins of the Hittite cities in the vicinity.

The forms of the characters and the proper names found in the tablets belong to the era of Hammurabi. Like the institution of limmi, however, the proper names also make it clear that the city was an Assyrian, not a Babylonian, colony, though it was probably founded when Assyria was still a province of Babylonia. It was, in fact, the last outpost of Assyria in the north-west, at the end of the military road which led along the valleys of the Euphrates and Tokhma-su to the metal-bearing districts of Asia Minor. From this region copper was exported at an early period to Assyria and Babylonia, and it is probable that it was through this channel that the Assyrians derived their knowledge of bronze. The tablets show that lead also formed an article of export.

For some years I have made the Cappadocian tablets an object of study, but have refrained from giving the results of it in the hope that the numerous tablets now in America would be published. But as this hope does not seem likely to be fulfilled, I have determined to wait no longer, and accordingly offer here some of the results at which I have arrived. I will first give translations of the Golénischeff tablets, and then of some others, including one of my own.—Square brackets, [ ], denote a restoration, round brackets. ( ), the correction of a character in M. Golénischeff's copies. Parallel lines, || , represent a sign of division in the original between words

#### Gol. I

- 1. VI *siqli* AZAG-UD
  6 shekels of silver
- 2. iš-du a-at from the time
- 3. A-šir-ta-a-a-ar of Ašir-taiar
- 4. mâr Gimil-Ištar i-rab-be the son of Gimil-Ištar bear interest;
- 5. i-na (si)-in-dam (?) in . . . .
- 6. ga-ma-ru-um the whole
- 7. NI-NI-*ba-ni i-su*Ili-bani holds.
- 2. The discovery that  $i\dot{s}du$  is the Ass.  $i\dot{s}tu$  was due to  $D^{\dagger}$  Peiser. --  $\dot{a}t$  corresponds with  $hamu\dot{s}tim$  "week" in the other tablets, and is the Ass. adu "time", "season".

#### Gol. V

- 1. II ma-na X šiqli AZAG-UD i-zi-ir
  2 manehs 10 shekels of silver has lent
- 2. A-šu-wa-ilu || Za-ki-im-ilu Ašuwa-ilu; Zakim-ilu

- 3. i-su a-na arhi II KAM holds. After the second month
- 4. i-sa-gal  $\parallel$  u VI zu-be-e he pays, and 6 zubê
- 5. u-za-ab | su-ma he pays in addition. If
- 6. là is-gul | a-na e-di-su he has not paid, for each
- 7. ma-na-um | MAS ma-na AZAG-UD i-ŝa-tim zi-ih-dam maneh half a maneh of silver refined as interest
- 8. u-za-ab u VI zu-be-e he pays in addition and the b zu- $b\hat{e}$ .
- 9. ši Bar-ru-wa Before Barruwa
- 10. mâr Na-ba-di-e son of Nabadû;
- 11. sı Ar-za-na-mur-ku before Arzana-murku
- 12. a-hi-šu šī A-ni-na his brother; before Anina.
  - 1. izir seems to be the Ass. zirii "to alienate", "divorce".
- 4-5. The value of the last character in uzab as well as the signification of the word was fixed by Delitzsch.  $zub\hat{e}$  and zibdam e.g. l. 7) are from the same root.  $zub\hat{e}$  must be the name of a small coin into which the shekel was subdivided like the Babylonian  $\hat{s}_E$ .
  - 6. edisu is the Ass. edissu, with s for \$\$.
  - 7. "Silver of the fire", i. e. purified or refined metal.

#### Gol. VI

- 1. XIV siqli AZAG-UD
  14. shekels of silver
- 2. i-zi-ir · Bi-ra-di has lent Biradi:

- 3. A- $\tilde{s}ur$ - $rab\hat{u}$  i- $\tilde{s}u$  has (them)
- 4. iš-du ha-mu-uš-tim from the week
- 5. ša A-šur-ma-lik of Ašur-malik
- 6. u En-na-Zu-in Enna-Sin.
- 7. a-na X ha-am-sa-tim
  After 10 weeks
- 8. i-ša-gal šu-ma  $\parallel$  he pays (them back). If
- 9. lâ iš-ku-ul he has not paid
- 10. ki-ma a-wa-at according to the word
- 11. ga-ri-im || zi-ib-dam of the judge an extra fine
- 12. u-za-ab arhi (hi) he pays in addition. The month
- 13. ša za-ra-tim li-mu-um of sowing, the limmu (being)
- 14. Ša-ga-ti-A-šur-na-da Šagati-Ašur-nada.
- 15.  $\sin ma$  ||  $\ln la ma$  ||  $\sin u me \sin u$ If during that period
- 16. ha-ra-na i-ta-ra-iz
  a journey he undertakes,
- 17. i-na ku-ru-me-ti-šu
  in his board
- 18. AZAG-UD i-za-ti-ir the money he reckons.
- 19. ši A-sur-rabû Before Asur-rabû;

20. st  $Id ext{-} ext{$i$a-$A-$sur}$  before  $Id ext{-} ext{$i$a-$Asur}.$ 

- 11. In Gol. XIX, 1-3 we have garum Ganis and garim Burus which seem to mean "chief magistrate" of Ganis and Burus; so also Gol. XXI rev. 14. In Gol. XXI, 1 garim is coupled with "the [inspector?] of the cords". In the present passage "judge" would be the most natural meaning. But the chief magistrate of a town would also be judge. The proper name Garia could mean "my judge".
- 13. Other months mentioned in the tablets are Kuzallu (Gol. III, 12), i. e. Sivan according to W. A. I. V, 43, 14; Sar (or Ab)-šarani (Gol. IV, 7; X, 8); Napišti-Zuim (Gol. XI, 9) which was before the harvest; Alpiqawarta (Gol. IX, 9) which was probably Iyyar; and Narma(du) (Sayce 10). See also Gol. VII, 14.
- 15. lama is replaced by ina in Gol. IX, 17, thus demonstrating its signification. Cf. Hebr. לבנו
- 16. The sense of the verb implies that harana is here "journey", "caravan", rather than "partnership".
  - 17. Literally "in (the cost of) his food".
- 18. Since rakzuni in Gol. XVI, 10 is the Ass. raksuni, z = s and izatir will represent isatir for issatir, i. e. ištatir from šatāru "to write". sadāru "to arrange" is less probable.

#### GOL. VII

- 1. siqli AZAG-UD] za-ru-ba-am [... shekels of silver] pure
- 2. *i-zi-ir* 
  - has lent
- 3. Zi-li-Ištar Zili-Ištar,
- 4. u Gimil-Ku-bi-im and Gimil-Kubim
- 5. [u] A-sur-bi-el-a-wa-tim and Asur-bel-a watim
- 6. i-su is-du ha-mu-us-tim hold (them) from the week

- 7. ša A-šur-bi-el-a-wa-tim of Ašur-bêl-awatim
- 8. u A-ku-za a-na and Akuza. After
- 9. XX ha-am-ša-tim
  20 weeks
- 10. i-sa-ku-lu || su-ma they will pay. If
- 11. lâ iš-ku-lu ki-ma they have not paid according to
- 12. a-wa-at ga-ri-im the word of the judge,
- 13. zi-ib-dam i-na arhi(hi) an extra fine in the month
- 14. .... bu-ru (?)-tu
  -burutu
- 15. [i-na ga-]ga-ad [on the h]ead
- 16. ....me-su-nu of their [sureties?]
- 17.  $[u \dots]$ -ni-su-nu [and] their....
- 18. u-za-bu || they shall pay in addition.
- 19. ši Gimil-A-nim Before Gimil-Anu
- 20.  $[m\dot{a}r?]$  .... -zi-a [the son of?] ....-zia,
- 21. [ši] Ilu-ba-ni [before] Ilu-bani
- 22.  $[\S_1]$  En-nam-a- $\S_1$ r [before] Ennam-a $\S_2$ r
  - 15. For the restoration, see Gol. XI, 19.

#### GOL. VIII

- 1. i-na II ma-na AZAG-UD on 2 manehs of silver
- 2. sa En-nam-1-a which  $Ennam-\hat{\Lambda}$
- 3. a-na A-šir-rabû to Ašir-rabû
- 4. ha-bu-lu-ni Maš ma-na has mortgaged (is) half a maneh
- $egin{array}{lll} {\tt 3.} & {\tt AZAG-UD} & is-du \\ & {\tt of silver (as interest)} & {\tt from} \end{array}$
- 6. ha-mu-us-tim
- 7. ša A-sur-bi-la-wa-tim of Ašur-bîl-awatim.
- 8. AZAG-UD *u zi-ba-ti-šu*The money and its interest
- 9. E-ra-da-ilu Erada-ilu
- 10. *el-ki* nı-nı-*ba-ni* has taken; Ili-bani
- 11. is-gul has paid.
- 12. su-ma A-sur-rabû If Asur-rabû
- 13. a-na NI-NI-ha-ni to Ili-bani
- 14. i-du-ar u-ba-ab-šu repays (it), shall give him a quittance
- 15. E-ra-da-ilu Erada-ilu.
- 16. sı A-sur-ma-lik;
  Before Ašur-malik;

17. šī *Istar-la-ba*before Ištar-laba;
18. šī

18. šī . . . . before . . . . .

14. The signification of *ubab*, literally "he frees", was determined by Delitzsch.

#### GOL. IX

- 1.  $\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & ma-na \\ \frac{2}{3} & \text{of a maneh} \end{bmatrix}$  VII  $\frac{2}{3}$  shekels]
- $egin{array}{lll} 2 & ext{AZAG-UD} & za-ru-ba-[am] \ & ext{of silver} & ext{pure} \end{array}$
- 3. i-zi-ir Za-ha-ar has lent Zahar
- 4. már A-šir-e-mu-ki the son of Ašir-emuki;
- 5. ga-ga-da-nim the capital
- 6. A-mur-ilu mâr I-nu-ba-a Amur-ilu the son of Inubâ
- 7. i-šu iš-du ha-mu-uš-tim holds from the week
- 8. ša Li-lu-si-im of Lilusim,
- 9. arhi (hi) GUD-qa-wa-ar-ta the month Alpi-qawarta,
- 10. li-mu-um the limmu (being)
- 11. A-Ad-diBin-Addu (Ben-Hadad)
- 12.  $m\hat{a}r$  Be-la-ah-A- $\dot{s}ir$  the son of Bêl-ah-A $\dot{s}ir$ .

13.  $\frac{2}{3}$  mana VII  $\frac{2}{3}$  siqli  $\frac{2}{3}$  of a maneh,  $\frac{2}{3}$  shekels

14 AZAG-UD za-ru-ba-am of silver pure

15. a-na XIII ha-am-sa-tim
after 13 weeks

16. i-sa-gal su-ma he pays. If

17. i-na  $\hat{u}$ -me-su-tum (?)

18. ma-

19. [ši ....  $m\hat{a}r$ ]

[Before ..., the son of]

20. Bu-ba-li-a Bubalia:

21. Ba-e-ta-ta before Baetata.

- 3. Zahar like Zuharum "the little one"; cf. Zohar, in Gen. XXIII.
- 9. The month Alpi-qawarta may be the Babylonian Iyyar, the month of "the directing Bull"; but qawarta (or qamarta) is obscure.

#### Gol. X

- 1. I ma-na AZAG-UD li-ti
  1 maneh of silver impure (?)
- 2. ši NER (?) ša Ga-ni-iš before the ner (?) of Ganiš
- 3. i-zi- $ir \parallel (Ta)$ -ar-hu-nu has lent Tarhunu;
- 4. A-na-ah-ni-ni i-su
  Anah-ili holds (it)
- 5. iš-du ha-mu-uš-tim from the week

- 6. ša A-šir-ma-lik of Ašir-malik
- 7. mâr Zu-ga-li-a son of Zugalia;
- 8. arhi(hi) Šar (?) -ša-ra-ni the month Šar-šarani.
- 9. a-na arhi(hi) .....

  After the month ....
- 10. *i-śa-gal* he pays.
- 11. šī *Du-ma-na* Before Dumana
- 12. ga-ri-im the judge;
- 13. ši Du-ul-du-ma before Dulduma;
- 14. ši me-me-*ip-ri* before Gula-ipri.
- 15. *bît-su u a-ša-su*His house and his wife
- 16. u si-ru-šu a-da-gal and his children I take in pledge.
- 2. The character is probably ner(gir): lines 11 and 12 seem to show that it is the ideographic equivalent of garim.
- 3. Golénischeff has Sa-ar-hu-nu, but we must read Ta-ar-hu-nu, Tarchon.
- 8. The character after arhi is ab (lid); Gol. XIII, 9, however, indicates that it is here to be read sar.
- 14. In Gula-ipri, the second element may be the Mitannian *ipri* "king", as in Tunip-ipri (Winckler, Tell-el-Amarna XVI, 47, rather than the Babylonian *ibri* "my friend".
  - 16. In siru for zeru, s again represents Ass. z; see above Gol. VI, 18. Is adagal the Ass. dagâlu or takâlu?

#### Gol. XI

- 1. ....ma-na AZAG-UD Ga-ri-a ....maneh(s) of silver, (the slave) Garia
- 2.  $[a-\hat{s}a]-su$  u me-ir-e-su his wife and his children,
- 3. ru-ba-um  $\parallel$  u ru-ba-tum adults male and female,
- 4. a-na I-kib-ilu  $\parallel$  i-ti-nu to Ikib-ilu has given
- 5. a-na XX ma-na AZAG-UD for 20 manels of silver
- 6. *Šu-pu-na-ah-šu mâr Śa-ra-ma* Šupun-ah-šu son of Šarama,
- 7. rab a-la-di-nim || sa rab zi-ki-tim chief of the families (?), who (is also) chief of the laws,
- 8. ga-ta-tum is -du as a deposit from
- 9. arhi(hi) zı-Zu-im || li-mu-um the month Napišti-Zuim, the limmu (being)
- 10. Ka(?)-ma | X ma-na AZAG-UD Kama(?). 10 manehs of silver
- 11. a-na ha-ar-bi-im at harvest
- 12. i-ša-gal X ma-na he pays; 10 manehs
- 13. AZAG-UD a-na ša-ni-u-tim of silver at the second
- 14. ha-ar-bi i-sa-gal-ma harvest he pays; and
- 15. a-na-am | AZAG-UD XX ma-na-im this, (viz.) the money, 20 manehs,

- 17. Šu-pu-na-ah-šu a-na-ha-nu Šupun-ah-šu to the others
- 18. *u-ta-ir-ma* XX *ma-na* AZAG-UD shall pay over, and 20 manehs of silver
- 19. i-ša-ku-lu-šu AZAG-UD i-na they shall pay him. The money on
- 20. ga-ga-ad || Ga-ri-a || a-sa-ti-su the head of Garia, his wife,
- 21. me-ir-e-šu || BIT be-ti-šu-nu his children, their houses
- 22. *u* a-la-ni-su-nu ra-ki-iz and their cities he binds.
- 23. ši rab gi-me-el-tim

  Before the chief of the police;
- 24. ši Ku-um-ri ša Di-ki-ša before Kumri of Dikiša.
- 7. rah zikitim is the rah ziqatim or rahianum, "chief magistrate", of the Babylonian legal documents of the Hammurahi period. The rahaladinim may correspond to the omda of an Egyptian village or the sheikh of a particular trade.
- 8. gatatum is the Ass qatatum, literally "the caise". The money and slaves appear to have been lent for the purpose of working the land.
- 9. The name of the month may be Zizuim, but I think it should more probably be read Napišti-Zuim, "the life of the god Zu".
  - 10. The first character may be either ka, šu, ki or na.
  - 17. anahanu for ana ahanu; cf. Ass. ahanna.
- 19-22. We have here a legal formula; see Gol. VII, 15 and Gol. XVI, 10.
- 23. gimeltim is more probably the Ass. kimiltu than a derivative from gimilla (turru).

#### GOL. XII

4. II  $\frac{1}{3}$  ma-na II siqli AZAG-UD  $2\frac{1}{3}$  manehs, 2 shekels of silver,

- 2. ša iš-ti La-ba-na-da which from Labanada
- 3. Sur-di el-ki-u Surdi has received,
- 4. AZAG-UD-a Šur-di ma-[la-šu] the silver Šurdi all of it
- 5. *cl-ki Id-ša-A-na* has taken; Id-ša-Ana
- 6. lâ ta-hu-u || ti-in does not bring a suit
- 7. ki-la-li-ma against the two
- 8. *u* GUR sa a-ma-tum and an exchange of words
- $egin{array}{lll} 9 \, . & u-[ti-]ru & ma-du-šu \ & ext{they agree to} \ ; ext{ the most of it} \end{array}$
- 10. ša Id-ša-A-na (goes) to Id-ša-Ana.
- 11. šī Gimil-Ištar Before Gimil-Ištar;
- 12. ši Kur-ban-A-šur before Kurban-Ašur:
- 13. šī Gi-mil-Be-lim before Gimil-Bêl.
  - 2. We should probably read išdi for išti, since išdu is ištu.
  - 6. tahû must be the Ass. ṭahû used in a transitive sense.
  - 9. utiru, the Ass. eteru.

#### GOL. XIII

- 1. Nu-ur-ŝa-a-mu-tim Nur-ŝa-amutim,
- 2.  $\dot{s}a$  a-na XIV  $\parallel$   $\dot{s}iqli$  AZAG-UD who at 14 shekels of silver

- 3. a-na ša-bar-tim i-ni-it-tan-ni on commission (?) engages me,
- 4.  $X \frac{1}{2}$  siqli AZAG-UD i-ti-nu-nim  $10 \frac{1}{2}$  shekels of silver has paid;
- 5. hi-ba IV  $\frac{1}{2}$  siqli AZAG-UD a-na the remaining 4  $\frac{1}{2}$  shekels of silver at
- 6. ha-bu-a-la a-ti-in interest I leave (with him).
- 7. II  $\frac{1}{2}$  siqli AZAG-UD si-im  $2\frac{4}{2}$  shekels of silver the price
- 8. IV ki-ra-tim || as-gul of 6 gardens I have paid;
- 9. I šiqlu AZAG-UD a-na ša-ar-ša-ra-nim 1 shekel of silver for šaršar-plants
- 10. ar-śa-tim for planting
- 11.  $a\ddot{s}$ -gul  $\frac{2}{3} \dot{s}iqlu$  AZAG-UD . I have paid;  $\frac{2}{3}$  shekel of silver
- 12. si-im  $\parallel$  ba-e  $\parallel$  as-gul the price of.... 1 have paid;
- 14. aš-gul XV še  $\parallel$  a-na e-zi-e I have paid; 15 zeri for trees
- 15. aš-gul I have paid.
- 3. ana šabartim is literally "for a mission"; Cf. Gol. XVII, 11—intta = inada from nadū.
- 9. šaršaranim is the Ass. šeršeru of which the ideographic equivalents are RIQ-DIR and RIQ-GUG "the dark green" or "dark-blue plant". As šaršarratu is "a chain", and the word signifies "a creeping plant" in Arabic, I propose to see in šeršeru a "gourd".
- 12. ba-a is explained by mu-u "a plant" in W.A.I. V, 28.29, where it follows words for "oil".

13. kisiranim may be the Ass. plant-name kušru or kušaru, of which the synonyms are rube and kizbe, but I would identify it with the Arabic qazar " carrots".

14. 180 se or " grains" were equivalent to a shekel.

#### GOL. XIV

- 1. a-na Ha-na-[an]-na-bi-im To Hanan-Nabû
- 3. ki-be-ma um-ma Gimil-Istar say thus : Gimil-Istar
- 4. a-ba-ia be-lu-a a-du-nu my father, O my lord master,
- 5. a-na a-tu-um e ta-ri-im to me thou didst not send (?)
- 6. i-na ba-ni-ti-ma i-nu-ma formerly; when
- 7. um-ma alpu ša ga-ri-im aš-me-e-im (thou didst say) thus: "the ox of the judge" i, I obeyed
- 8. a-na a-lu-la-a și-ip-ri to raise a shout (?)
- 9. um-ma a-na (ba)-ba-a-am (saying) thus : to the gate
- 10. ur-ni-is-ku ša-ab-ta-ku the horses I am driving.
- 11. [si?]-be (?) a-lu-la-a al-si be-ni
  Seven (?) halloos I shouted (with) joy
- 12. *u ga-al ki-be-ma a-na* and voice. One says to
- 13.  $\ddot{S}a$  (?)-la-ti ma-ar-i ta-la-ak  $\ddot{S}a$ lati (?) my son : 'Thou shalt go'.
  - 1. That is, here is a letter bearing the official stamp of "the ox of the judge'.

| 14.         | a-ti              | ί     | ì-me-i   | m    | a-ni- | im | wa-ša-ab |         |  |
|-------------|-------------------|-------|----------|------|-------|----|----------|---------|--|
|             | Up                | to    | this     | dag  | y     |    | he       | remains |  |
| <b>15</b> . | $\check{s}a(?)$ n | ne in | a(?) $l$ | i(?) | ga(?) | ni | ma       |         |  |

13. sa(:) me in a..., it (...) ga(...) it me

16. iz(?)..... a-du-nu

17. ti-in(?)-ga(?) ....-li thy judgment (?)

18. zu (?)-ku-ma u al-kam ..... and I went

- 19. [a]-na a-bi[-ia] a-ti  $\hat{u}$ -me-[im] to [my] father. Up to day
- 20. [a]-ni-im as-me ...a-ni-im this I obey (about) this [letter],
- 21. um-ma alpu ša [ga]-ri-im (stamped) with the ox of the judge,
- 22. [u] LU-nim [ga-rum?] · a-na-ku-ma [and] the sheep [of the judge?], even I, and
- 23. [al]-la-ak ma-ar-ki-ta-ma
  I went a long way, and
- 24. [a]-na gal-...-ti-im e-li-ma to the..... I ascended, and
- 25. um-ma · a-na-ku-ma si-bu-tum thus me the elders
- 26. iš-pu-ru-nim a-ta-la-ak sent. I went
- 27. i-na ga-tim e-ri-tim with a .... hand
- 28. a-la-ak ma-ar-ki-ti a-la-ni a long journey. Cities,
- 29. bi-ta-ti na-ni ra-be-za alpi houses, fields (?), the pasture of the ox,
- 30. HAR. [šag u-ba-i]-ma a-ti lu-ša-ti-in the moun[tain I searched] until I might deliver (it). BABYLONIAGA. II.

- 31. [ki-be-ma?] su-tu-ma a-li-ik [One says?]: "he is going
- 32. ma-ar-ki-ta-ma a-wa-tam a long way", and the word
- 33. aš-ti-ma um-ma su-tu-ma **a**-ti-i-ni I hear that "he to us
- 34. iš-du Ga-ni-iš i-du-ra from Ganiš shall return;
- 35. sin li-me-ra la-a-ma-ti the moon may be see; ambuscade,
- 36. me-ih-[ra]-tim sa-ma-tim opposition, the fate (?)
- 37. sa nakru [i]-du-su-ni which an ennemy may lay on him
- may he not experience ".
- 1. Perhaps we ought to translate: "To Hanan-Nabû Ikib-ilu; and Ašur-malik says thus", Ikib-ilu being the scribe who writes on behalf of Ašur-malik. At all events the rest of the letter is in the first person.
- 4. adunu, 278, is a West-Semitic word which is found in Br. 91-5-9, 324, 2.
- 5. atum is the Ass. iatum, e the Ass. â and ê, as in Gol. XVI, 26. However, tarim may be the Ass. rêmu (though in Assyrian this is not followed by ana) and the translation may be "to me thou didst show favour", e being the hortative particle.
  - 6. banitima, Ass. paniti.
- 8. sipri is the Ass. sipru "a cry", alulâ is connected with the Ass. alâlu; cf. Hebr. 55π. From line 11 we may conclude that the word means "a halloo"; hence the literal rendering will be "for the halloo of a shout".
  - 10. The Ass. murnisqu.—šabtaku is from šabāţu.
- 11-12. beni u gal, the Ass. benni u qâl. The phrase is equivalent to shouting "with might and main".
- 13. If Salati is the correct reading the name may be a derivative from salāţu.
  - 24. Perhaps the name of a place.
  - 25. In sibutum we have s corresponding with Ass. s.

- 27. Can this be "with a bare hand", i. e. "without escort"?
- 29. nani is probably not Assyrian.
- 34. On Ganiš see below Gol XVI, 8.
- 35. lamâti from lamü "to surround".
- **36.** Perhaps *šamatim* is the Ass. *šimatim*. But if *š* could correspond with Ass. *s*, *sâmu* " to be blind " would yield a better sense.

#### Gol. XV

- 1. a-na I-ti-a-bi-im To Iti-abu
- 2. ki-bi-ma um-ma I-ti-Da-gan-ma says thus Iti-Dagan :
- 3. a-na-ku na-aš-be-ir-ta-ga
  I thy message (letter)
- 4. ša AN-UD-tab-ba-i which Šamaš-tabbai
- 5. ub-la-ni || ni-es-sa me-ma
  has brought me hear, and
- 6. a-ba-la na-aš-be-ir-ti-ga answer thy message
- 7. um-ma a-na-ku-ma al-[ta]-par thus: I send
- 8. be-lam um-ma su-tu-ma a reply as follows: he
- 9. ma-num a-ta who is (he)? Thou (art)
- 10.  $i\ddot{s}$ -du zi-ri-ni of our seed,
- 11. it-lim || sin-zun moons
- 12. a-na na-az-bu-tim
  to ear-rings

- 13. i-za-az a-ta
  he affixes. Do thou
- 14. ma-la-ga a-ma-kam AN-UD-tab-ba-i thy estate instead of Samas-tabbai
- 15. sa i-el-a su-sib ra-sa-um who has come up, settle, (viz.) the property
- 16. sa ta-as-ta-na-ba-ra-ni about which thou didst send to me
- 17. um-ma a-ta-ma  $\parallel$  ma-la saving thus: "Thou all
- 18. ra-si-ti u là tadan-nam possessest, and no sale
- 19. *i-ba-si* u ti-ir-ta-ga is (there) and thy orders
- 20. li-li-ku-um là tadannam let him take''. No sale
- 21. i-ba-si a-na si-ih-nim is (there) for the....
- 22. a -hi-a su-ma ma-la
  O my father. If the estate
- 23. i-za-ku u ti-ir-ti i-la-ga is tax-free and orders he has received
- 24.  $[i\ddot{s}-du]$   $\dot{s}a-pa-at-ga$  [from] thy lips,
- 25. [a?]-ta- ma?] na-as A-Q1-ti thou (?) the bearer of the despatch
- 26. la du-ga- la shalt not detain.
- 5. The first person pl. is used for the first pers. sing., as in modern Egyptian Arabic.
  - 8. helam from apálu.
- 11. itlim agrees with ziri, so that the literal construction is "our seed, which is noble".
  - 12. The Ass. ansabtu.

13. izaz is clearly transitive here, and must therefore be regarded as

the qal of the niphal nazâzu "to stand".

13-15. This is the only sense which I can extract from the passage if the copy is correct. But I suspect that a verbal imperative has been omitted after ata, since asume is a word which is found in Ramsay, I, I, with the signification of "share" or something similar, and saiel ought to be the participle (or permansive) "demanding", and that the probable translation is: "Do thou [settle] thy estate, instead of Samaš-tabbai demanding (it), the share", or "amount, of the property".

- 18. ra-si-ti" thou possessest" or perhaps "thou inheritest", with the West-Semitic personal suffix of the perfect.
  - 21. In DT. 58 g. ša-ha-an is explained by šakânu.
- 25. It is evident that we are intended to read *sipreti* and not *mâr sipreti* or *sipri*.
- 26. The last character in the copy resembles at more than la, but dugat would yield no sense.

#### Gol. XVI

- 1. a-na A-mur-an-ud To Amur-Šamšu
- 2. u A-la-ti-im  $\parallel$  a-na and Aladu; to
- 3. A-la-ti-im  $\parallel$  ki-bi-ma Aladu says
- 4. um-ma Ma-nu-um-ba-lim-A-sir-ma
  thus Manum-balim-Asir:
- 5. I  $\frac{1}{2}$  ma-na AZAG-UD

  1.  $\frac{1}{2}$  manehs of silver
- 6. za-ru-ba-am || pure
- 7. ša dub-ba-ga of thy bond
- 8. i-na Ga-ni-iš || a-na-ku in Ganiš I
- 9. u Pa-du | ni-ih-ri-mu-ma and Padu have consecrated, and

- 10. a-na-a-a | nu-ti u siqil AZAG-UD these two things, a bond and a shekel of silver,
- 11. i-na a-śi-ki ra-ak-zu-ni [a-na] AN-UD
  with a cord we have bound [for] the Sun god;
- 12. a-na-ku | dub-ba-ga I thy bond
- 13. nu-us-ta-ki-el | [a-na] have delivered (to)
- 14. A-mur-AN-UD  $\parallel$  a-hu-ga Amur-Samsu thy brother.
- 15. a-hu-ni || a-ta || a-ma-[rum?] |
  Our brother (art) thou. The envelope (?)
- 16. sa dub-bi-ga  $\parallel$  a-na of thy bond to
- 17. A-mur-AN-UD  $\parallel$  ti-in-ma Amur- $\hat{S}$ amsu give,
- 18. u dub-ba-ga li[-za-az?] and let thy bond stand (?).
- 19. AZAG-UD e-la-ta ti-su-ma [ma-na]

  The additional money thou hast, and [the manehs]
- 20. AZAG-UD ša dub-bi-ga of silver of thy bond
- 21.  $u = si-a-ba-ti-su = i-na \ zi-ir$  and their interest  $u = among \ the seed$
- 22. a-bi-a u i-na zi-ri-a of my father and among my seed
- 23. A-mur-an-ud de-el-ki-ma Amur-Samšu has received,
- 24. u a-na-ku  $\parallel$  a-na aZAG-UD and I in regard to the money
- 25. u zi-ba-ti-su | dub-bi-ga and its interest on thy bond
- 26. li-ba-ga e u-sa-am-ri-iz thy heart will not vex, .

- 8. From this passage, as well as from Gol. XIX, 1, we might infer that Ganis was the name of the city which stood at Kara-Eyuk. On the other hand, Gol. XIV, 34 appears to imply that Ganis was at some distance, though this is rendered uncertain by the lacuna at the beginning of line 31. Other names of cities in the neighbourhood terminated in -s; e.g. Buruš, Gol. XIX, 3, and in one of Ramsay's tablets Amaš is mentioned by the side of Abem and Nahur (Nahor).
  - 9. Instead of Padu we could read Haddu, i. e. Hattu "the Hittite".
- 10. I would identify *nuti* with the early Babylonian *nuwati* (Bc. 88-5-12, 163, 27).
- 11. asiki might mean a "bag", but in Egypt papyrus deeds were simply tied with a string and we have no reason to believe that the custom in Assyria was different. In fact, a clay tablet tied up in a bag with a shekel of silver would be likely to be broken. See note on Gol. XXI, 1.
- 13. The first person pl. for the sing. as in Gol. XV, 5. The verb is  $tak\hat{a}lu$ .
- 15. amaru signified a coating of brickwork or enamelled tiles on a wall, and could therefore well be applied to the clay envelope of a tablet.
  - 19. elata is used like elat in Neo-Babylonian contracts.
  - 21, 25. Notice the double spelling, with s for z.

#### GOL. XVII

- 1. a-na I-kib-ilu To Ikib-ilu
- 2. [ki]-be-ma um-ma savs thus
- 3. *Iš-ma-A-šur-ma* Išma-Ašur:
- 4. zu-ha-ru-a iš-du My boy from
- 5. Ku-bu-ur-na-at Kuburnat
- 6. a-ti-ni lâ
  to us has not

- 7. *i-du-ru-nim* returned.
- 8. A-gur a-ti-ak  $l\hat{a}$ Agur to thee has not
- 9. *i-du-ru-ni-ma* returned, and
- 10. a-ta-la-kam-ma
  I will go, and
- 11. *i-na* ma-la ša-ba-ri-im through the amount of carrying messages
- 12. ha-[ra]-na ti-da-ma the road thou knowest, and
- 13. ta-as-ta-na-ba-ra-am thou sendest
- 14. *Qa-ma-A-sur* Qama-Asur:
- 15. *lâ i-za-hu-ur* he is not small.
- 16. e-na ti-ir-ti-ga
  Behold, thy commands
- 17. du-ur-da-šu-ma thou hast laid on him, and
- 18. *lâ tal-kam* VI *ma-na* do not go (thyself). 6 manehs
- 19. AZAG-UD ša Šu-la-ba-ilu of silver which Šulaba-ilu
- 20. *i-ti-na-ni* I *ma-na* has given me (and) 1 maneh
- 21. AZAG-UD ša i-na of silver which to
- 22. hu-ur-si-a-nim the account (?)
- 23.  $\hat{s}a$   $\hat{S}u$ -la- $\hat{b}a$ -ilu of  $\hat{S}u$ laba-ilu

- 24. nu-si-li u-[ba]-ab we have placed, I give a receipt for.
  - 4. Literally: "My little one".
  - 8. Agur may possibly be intended for agru " a hired labourer".
- 17. The context here and in Gol. XX, 21 makes the sense of durda certain, but it is not clear to what Assyrian verb it corresponds.
  - 22. hursianim is an unknown word to me.
  - 24. nusili for nuštili "we have caused to go up".

#### GOL. XVIII

- 1. um-ma E-ni-ba-aš-ma a-na
  Thus Eni-bašma to
- 2. am-tim || um-ma Ba-ar-si-ba-la the handmaid, the mother of Barsibala,
- 3. ki-bi-ma me-nam says: What
- 4. ti-im ta-ti-im ta-aš-ta-na-ba-al news of the bribe dost thou send?
- 5. a-na-ku  $\parallel$  a-na-nim  $\parallel$  the counterfoil (?)
- 6. a-na si-a-ba-tim tu-na (?) ba-lu-u for the interest ... am bringing (?).
- 7. AZAG-UD sa a-ma-kam a-na-nu-a-im

  The money which (is) for my (?) counterfoil (?)
- 8. a-ti bi-lu-ni a-na-nu-um as soon as they have presented the counterfoil (?)
- 9. AZAG-UD u-si-bi-la-ma of the money I despatch, and
- 10. E-ri-ri-a || is-ku-ul-suEriria has paid it.
- 11. Ba-bi-ra-am Babira

- 12. u Bu-ku-la-am and Bukula
- 13. (\$a) e-zi-ba ki-na-ti-ni whom I left, (being) our slaves,
- 14. a-na si-ta  $\parallel$  for the rest (?),
- 15. ki-na-ti || La-ma (?)-zi (?) the slave Lamazi (?)
- 16.  $u = V = \| siqli = \|$  AZAG-TD Si-bu-la-(ti)-im and S shekels of silver Sibulatum
- 17. *uš-ti-be-la ki-na-ti*I have caused to bring. The slaves
- 18. I  $\frac{1}{2}$  *ŝiqli* AZAG-UD *du-na* (and) 1  $\frac{4}{9}$  shekel of silver ....
- 19. *ir-ša* a-hu-ga has inherited thy brother
- 20. Na-šu-a ki-na-ti
  Našua, the slaves (being)
- 21. Nu-ur-ki-li Si-bu-ul-tam Nur-kili (and) Sibultum.
- 22. me-ma lâ am-hur

  Nothing have I received.
- 4. tatim, Ass. da'tu,  $t\hat{a}tum$  in the Code of Hammurabi. In tastanabal for tastanabar, if the copy is right, the scribe has written -l for  $-r^{-1}$ .
- 5. anânu in Ass. is "to be opposite", whence anantu "opposition". ananu consequently, may be the counterfoil of a deed.
- 6. tuna appears to be the same word as duna in line 18, and to represent some adverb like "now".
- 13-15. Perhaps the translation should rather be: "whom he (Eriria) left to be our slaves at the division (zitta) of the slaves." Instead of Lamazi it is possible to read La-ba-am.

<sup>1.</sup> Cf. Boissier, Choix de textes relatifs à la divination, I, p. 96, 259 (ad p. 95) Martin, Textes religieux, 1903, p. 33 (Contra Fossey, Divination, p. 41) [Réd.].

# Gol. XIX

| Obv.     | 1. um-ma ga-ru-um Ga-ni-is                 |
|----------|--------------------------------------------|
|          | Thus the judge of Ganiš                    |
| 2.       | a-na ga-ri-im                              |
|          | to the judge                               |
| 3.       | Bu-ru-uš Ha-tim-za-ku (?)-ni-at            |
|          | of Buruš. Hatim-zakuniat                   |
| 4.       | ki-bi-ma a-na-ku śa-ku-ma                  |
|          | says: I (am) the governor, and             |
| 5.       | Kur- $ban$ - $I$ š $tar$ $ti$ - $ri$ - $$  |
|          | Kurban-Ištar                               |
| 6.       | um-ma šu-nu-ma                             |
|          | (saying) thus: "They                       |
| 7.       | ma-a-dam i                                 |
|          | much have ".                               |
| 8.       | i- $ti$ - $(ru)$ - $ni$                    |
|          | they have paid                             |
|          |                                            |
| Rev.     | 2. sa šī a-hu-um Ha-[tim-za-ku]? -ni-at]   |
|          | who before the brother of Ha[tim-zakuniat] |
| 3.       | AZAG-UD-ma ma-na                           |
|          | the money, (viz.) the manehs               |
| 4.       | a-ni-sa-am a-na ri[-sa-ta]                 |
|          | this same for a l[oan]                     |
| 9.       | AZAG-UD li-li-ku                           |
| C        | the money let them take                    |
| 0.       | a-na-ku li                                 |
| <b>=</b> | I the                                      |
| 1.       | a-ma-kam a-ša-at                           |
| 0        | instead of the wife                        |
| 8.       | Ša-al-ma-ti-im                             |
|          | of Šalmatum                                |

9. i-na ...ga šu-wa in ...... 10. iš-ta-[gal?] ... ta he pays (?)....

11. dub-be .....

Obv. 1-3. We should have expected  $\hat{s}a$  before Ganis and Burus, as also after ahum, Rev. 2. —ku in Hatim-zakuniat may be a misformed ti.—Hatim is for Hattim.

Rev. 2. Instead of ša šī we should possibly read the proper name Ša-lim.

7. The character may be UR "a dog" before asat.

#### Gol. XX

- 1. um-ma A- $\~sur$ -i-me-ti  $\parallel$  a-na Thus  $A\~sur$ -imeti to
- 2. Ma-aš-hu-ru Bu-zi Mašhuru, Buzi,
- 4. III iqli AZAG-UD  $\parallel$  ku-nu-ki-ni 3 shekels of silver, stamped,
- 5. Be-la-ah-Ištar na-aš A-QI-ti Bêl-ah-Ištar the despatch-bearer
- 6. a-ma-kam  $\parallel$  ... na-a $\check{s}$ -bar-tum in exchange for ... the draft
- 7. sa a-bi-[ia] of [my] father
- 8. A- $\check{s}u$ -na  $\parallel$  [a-ma]-kam A $\check{s}u$ na (has given). In exchange for
- 9. na-as-bar-tam [nu]-ti the draft a bond
- 10. it-ti  $\parallel$  Be-la-ah-Ištar with Bêl-ah-Ištar

- 11. [e-zi-ib?] | ga-ma-si be-la-ku[I deposit]. A... I have brought. 12.  $\frac{1}{3}$  si-te | ga-ar-na-(ni)
- 12.  $\frac{1}{3}$  si-te ga-ar-na-(ni)  $\frac{1}{3}$  that remains, horned,
- 13. Be-la-ah-Ištar na-aš A-Qī Bêl-ah-Ištar the messenger (has given)
- 14. a-ma-kam || NI-IZ DUG-GA in exchange for good oil
- 15. a-na A-na-ah-ni-ni to Anah-ili;
- 16. u Be-la-ah-Ištar and Bêl-ah-Ištar
- 17. ma-li a-ni-šu-nu has finished with them.
- 18. *šu-ma zu-ha-ru-um*If the boy
- 19.  $i\check{s}$ -du || Za-al-ba | Zalba
- 20. e-ru-ba-am (tir)-ti has come down, the commands (message)
- 21. Be-la-ah-Ištar || du-ur-da-ni-šu of Bêl-ah-Ištar thou shall lay upon him.
- 22. zu-ha-ra-am
  The boy
- 23. Ga-la-ri-za-am || a-na Galarizu for
- 24. ga-la-bu-tim || i-te-šu || castration || along with him
- 25. a-na A-na-ah-ni-ni to Anah-ili
- 26. BU-I  $\parallel$  a-ti-in the barber(?) I have given.
- 27, ga-ab-li-tam
  The vest

28. *u* hu-uš-tam and the gala-dress

29. ša di-iš-ta-ah-šu which thou didst promise(?) him,

30  $u = \frac{ga-lu(?)}{and} = \frac{li-ib-nam}{all(?)}$  the straw

31. ta-e-ra-ma  $\parallel$  ga- $\lceil la \rceil$  thou will send, all

32. gur-zi-a-ni- $tam \parallel$  the....

33. a-na Ma-as-hu-ru || ki-he-ma To Mašhuru say:

34. a-bu-ni... || Maš-hu-ru-um Our father(?)... || Mašhuru

35. là e-me-zi || ur-ha-am || is-ti-in is not in want: a journey, a single one,

36. *là ha-ta-ar* do not.....

3. Here we have the beginnings of a coinage, the shekels being stamped with a "seal". Other shekels, according to line 12, were either shaped like horns, or had the mark of a horn impressed upon them.

5. Gol. XV, 25 prevents us from making nas the 3<sup>rd</sup> pers. of the permansive and Λ-qt-li "messenger". The latter word (mār-sipruti) has lost its original meaning, Λ-qt being regarded as a single ideograph, and the phrase has become elliptical, with the verb for "giving" omitted.

17. Literally: "has fulfilled the matter of them".

19. [Za]-al-ba is mentioned in Chantre XI, 4. It is apparently the name of a locality.

20-21. For the reading, see Gol. XVII, 16-17.

24. Or, possibly, "circumcision".

26. In W. A. I. II, 22, 50 BU-I is interpreted ma-ha[su]. Perhaps, therefore, it could be used in the sense of "cutter". But it may not be an ideograph at all, the signification of the words being: "to look for Bêl-ah-Ištar".

27. gablitu is the name of a garment in Chantre X, 3.

35-36. The last sentence may mean: "Do not undertake any journey". But I do not know the signification of the verb hatâru.

# Gol. XXI

| Obv. | 1. [a-na rabû?] sa a-si-ki u ga-ri-im                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | [To the chief?] of the cords and the judge                                                                                                               |
| 2.   | [ki]-bi-ma    um-ma Wa-bar-tum                                                                                                                           |
|      | says thus Wabartum                                                                                                                                       |
| 3.   | $[m\hat{a}r]$ $A$ - $ni$ - $a$ - $ma$ $\parallel$ $a$ - $na$ - $ku$                                                                                      |
|      | [the son of] Ania:                                                                                                                                       |
| 4.   | $\begin{bmatrix} i\check{s}\text{-}du \end{bmatrix}$ $zi$ - $\begin{bmatrix} ni \end{bmatrix}$ $\ddot{s}a$ $A$ - $\ddot{s}ur$ - $ma$ - $lik$ $m\hat{a}r$ |
|      | [from (following) the sh]eep which Asur-malik the son of                                                                                                 |
| 5.   | ri(?) $rab$ $zi-ki-tim$ $[$ $iz-bat$                                                                                                                     |
|      | ri(?) the chief magistrate took                                                                                                                          |
| 6.   | [a]-du-ur-ma    si-ba GUD    itti    a-la-di-im                                                                                                          |
|      | have returned, and seven oxen together with the mother                                                                                                   |
| 7.   | [A]-sir-e-mu-ki    el-ki-ma    ma-ar-ki-tam                                                                                                              |
|      | Ašir-emuki seized, and a long journey                                                                                                                    |
| 8.   | [a-na] sada (?)    i-za-ba-at    um-ma šu-tu-ma                                                                                                          |
|      | [to] the mountain (?) takes, (saying) thus: He,                                                                                                          |
| 9.   | [Ta-ki]-el-A-sir    Lu-nam ma-a-tam-ma                                                                                                                   |
|      | [(viz.) Tak]il-Ašir, the sheep numerous                                                                                                                  |
|      | [i-na] wa-al-ga-ti    ur-zun    i-na                                                                                                                     |
|      | [with] a (and) the dogs with                                                                                                                             |
| 11.  | [ga-ti i-za]-ba-at    ki-ma a-na Ga-ni-iš                                                                                                                |
|      | [the hand] takes. When to Ganiš                                                                                                                          |
|      | e ša-bu-ur                                                                                                                                               |
|      | he sent not (?)                                                                                                                                          |
| Rev. | 1. $[ma-ma]-an$ $e$ $u$                                                                                                                                  |
|      | no one                                                                                                                                                   |
| 2.   | ma-ma-an e                                                                                                                                               |
|      | no one                                                                                                                                                   |
| 3.   | $[a]$ -wa-tim $\parallel$ a-ni-a-tim $\parallel$                                                                                                         |
|      | these words                                                                                                                                              |
| 4.   | $[a]$ -nim $\parallel ig$ -gi-ma $\parallel um$ -ma                                                                                                      |
|      | this cried (saying) thus                                                                                                                                 |

- [a-nim] bi-lu-a ta-as-sa-ma  $\parallel$  i(?)-nu(?)-ma(?) this, O my lord, thou hast removed, and since (?)  $\dots [i]$ -na ga-ti wa-al-ga-ti the hand (and) with ... [i-za]-ba-at [i-(is)]-du  $\hat{u}$ -me-im ... he takes from day  $[a-nim \quad es-ra(?)]-a(?)-im \quad \hat{u} \quad VIII \quad || \quad I\frac{4}{2} \quad at$ III 1½ weeks this the te $\ln(?)$  and 8 3 .... ši u-za-li-im 9. ma-na I will pay. The manehs 10. ....(la)-ma  $\parallel$  û-ma-am  $\parallel$  ŝu-ma ...during (?) the day. If 11. ... [i]-ga-su-du  $\parallel$  u-za-ab-ma ...[he] shall obtain he pays additionally, and ...... a-mar-ma 12.
- in full (?)

  13. .... || u-za-la-am um-ma šu-ma
  .... I pay accordingly; if

  14. .... [ga?]-ru-um Ga-ni-[iš?]-ma ||
  the judge of Ganis (?)
- 15. .... si-e-si (?) na-as-be-ir-tam the draft.
- Obv. 1. For asiki see Gol. XVI, 11. Reference must be made to the official who superintended the "tying up" of legal documents.
  - 3. For Ania see Chantre V, 8.
- 6. It looks as if atur were used transitively here: "I have brought back".
- 10. In one of the Arzawan tablets of the Tell-el-Amarna collection (I, 32) mention is made of "100 kitu an-wa-al-ga-an", some kind of cloth, where walqa may have the same origin as walqati.

Rev. 4. nágů is a synonym of nagágu.

- 8. If  $e \hat{s} r \hat{a} i m$  is right, the words would signify: "from this the  $18^{th}$  day, for  $1\frac{1}{2}$  weeks". For  $\hat{a}t$  in the sense of "weeks", see Gol. I, 2.
  - 9. uzalim for usalim, i. e. uštalim.
  - 14. We should expect garum ša Ganiš.

## GOL. XXIV

| 6.  |                       | Ga-nu-u       | ki-ma        |
|-----|-----------------------|---------------|--------------|
|     | [I have given]        | Ganû          | like         |
|     | A-la-di-im            |               |              |
|     | Aladu,                |               |              |
| 8.  | me-ra-šu              |               |              |
|     | his son,              |               |              |
| 9.  | me-ir-u               |               |              |
|     | the son               |               |              |
| 40. | A- $la$ - $di$ - $im$ | a-ša-su       |              |
|     | of Aladu,             | his wife      |              |
| 11. | u me-ir-a             | n-su          |              |
|     | and his so            | n,            |              |
| 12. | a-na En-na            | n-A-šur       |              |
|     | to Enna               | -Ašur ;       | ٠            |
| 13. | u lâ                  | i- $d$        | u-ru         |
|     | and they              | shall not ret | urn (to me). |
| 14. | šu-ma me-i            | ma            |              |
|     | If anytl              | ning [is an   | iss],        |
| 15. | i-du-ru               |               |              |
|     | they shall ret        | urn           |              |

I now give two of the tablets published by Dr Scheil in CHANTRE'S Missions en Cappadoce.

## CHANTRE I

- 1.  $I_{\frac{1}{2}}$  siqli AZAG-UD  $I_{\frac{4}{2}}$  shekels of silver
- 2. A-ta-pak-mil-ku-tim I Atapak-milkutim

Babyloniaca. — II.

- 3. el A-sur-ma-lik to Asur-malik
- 4. mär Gimil-ku-bi-im the son of Gimil-kubim
- 5. a-ti-in have given.
- 6. šī A-šur-ušallim Before Ašur-ušallim
- 7. mâr I-na-zu-in the son of Ina-Sin;
- 8. sı *Ma-num-ki-i-e-li-a* before Manum-kî-elia
- 9. mår I-sar-ha-ri-im the son of Isar-harim.

#### CHANTRE XV

- $A \cdot a$  -na E -na-ma-A-sur A -sur A -su
- 2. ki-bi-ma um-ma E-na-Asur says thus En $\hat{a}$ -Asur:
- a-hi a-ta a-na-ku my brother (art) thou. As for me,
- 4. *lâ li-be-i i-li-ma* not has my heart risen up, but
- 5. i-ga-za e a-ta-mar it is cold: I do not see
- 6. a-wi-lu u di-ru-tim any one, and distress
- 7. *i-el-ta-ah-da-ni* has vexed me;
- 8. ba-nu-a i-el-ta-ab-ma my face is troubled, and

- 9. lib-ba e-ra-ba-am-ma in heart am I sunk; but
- 10. *ti-la-a-mu-a* my twin-brother,
- 11. a-hi a-ta a-na-ku my brother (art) thou. I
- 12. a-zi-ir-a AM-ZUN will part with the oxen;
- 13. E-in-ga let Enga (the wizard)
- 14. li-li-kam take (them).
- 15. a-na-ku aŝ-ta-na-me-ma I obey and
- 16. a-ša-at-ga a-na mu-tim thy wife to a husband
- 17. ta-ta-la-ak-a-ma shall go; and
- 18. zu-ku-za si-be-il (?)-ma her writ of divorce bring (?), and
- 19. *u li-ru-ba-am* also let him come down
- 20. lib-ba ba-nu u ga-ab-du in heart glad and exulting.
- 21. e-ra-am ti-la-a-mu-a-ma
  I will send my twin-brother, and
- 22. ıš-zun li-ki-im the dust let him take away
- 23. ba-ni-e-ma first; then
- 24. zu-ku-za si-be-il(?)-ma
  her writ of divorce bring, and
- 25. u li-ru-ba-am u-a-ma also let the cry of woe descend, and

- 26. u du-ur-ra ma-ri az-?
  also do thou return. My son I....
  - 7-8. The verbs are lapâtu and la âbu.
  - 10. In Cun. Texts VII, 27 tilmu is given as equivalent to tali mu].
- 18. zukuza for zukut-śa (zukusa), literally "her freedom". If the identification of the last character is right, sibel will be imperative of zabâlu.
  - 19. The nominative is the new husband.
- 22. Is the reference to "dust" thrown upon the head when "the cry of woe" was raised?

Before leaving the Chantre tablets I would draw attention to the name of the Kassite god Su-ga-ab (X, 6), of Gimil-Iš-ha-ra (XII, 1), and of Ša-hamil-râma "(the god) who is merciful is exalted"—a formation similar to that of Abu-râmu and Šamu-râmat—, as well as to the word *ki-mas-si* "copper" (XXIII, 13). Babalâ, "the Babylonian", is also mentioned as a witness.

The following is a tablet published by D<sup>r</sup> Scheil in the *Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes*, XVIII, p. 74.

#### SCHEIL

- 1. XII  $\frac{4}{2}$  ma-na AZAG-UD 12  $\frac{1}{2}$  manehs of silver
- 2. za-ru-ba-am i-zi-ir pure has lent
- 3. A-ha-na-ar-si-...
  Ahana-arsi...:
- 4. ni-ni-es-ta-ki-el Hi-estakil
- $5. \quad i$ -su is-du has (them) from

6. ha-mu-uš-tim the week

7. sa En-na-nim-rum of Enna-nimrum

8. *u* AN-MAR-TU-*ha-mil* and Amurru-hamil.

9. a-na t ma-na AZAG[-UD]

Upon each maneh of silver

10.  $1\frac{2}{3}(?)$  siqlu-ta  $1\frac{2}{3}(?)$  of a shekel

11. i-na arhi I-KAM
in the first month

12. *u-za-ab* he pays as interest.

13. š Id-sa-A-sur Before Id-sa-Asur;

- 7. Enna-nimrum "the eye of the leopard" is like Eni-basma "the eye of the serpent" in Gol. XVIII, 1.
- 10. The fraction would more naturally read 22; but since the division of the shekel was into 180 še, this can hardly be correct,  $\frac{22}{180}$  being very improbable.
  - 14. For the name Imanim, see Gol. b. 13.

In the *Proceedings of the Society of Biblical Archæology*, 1897, p. 287, I published one of the Cappadocian tablets in my possession. The text has since been revised by D<sup>r</sup> Pinches, and I here give an amended translation of it:

#### SAYCE

1. IV ma-na AZAG-UD za-ru-ba-am
4 manehs of silver pure

2. ana AN-EN-LIL-*ba-ni* to Bêl-bani

3. AN-III-*ti*-GAL *i-ti-in* Šalašti-rabû has given ;

4. is-du ha-mu-us-tim

5. sa A-sur-i-me-ti of Asur-imeti

6. u A-sur-GAL a-na and Asur-rabû for

7. IV *\$a-na-at* vears

8. VIII ma-na AZAG-UD 8 manehs of silver

9. i-sa-gal [arham] he pays: [the month]

10. Na-ar-ma-du (?) . . Narmadu . . . ,

11. *li-mu-um* the eponyme (being)

12. Ša-ga-ti-qad-da-a Šagati-qaddâ.

13. *il-ki-su* AZAG-UD *a-na* He has taken it, (viz.) the silver. For

14. na-ru-ki-su kal-la û-me his purse all the time

15. ma-la AN-EN-LIL-ba-ni the property Bêl-bani

16. *i-ga-śu-du u* ах-ш-*ti-*Gаг shall acquire, and Šalašti-rabû

 $ma-la-\ddot{s}u$  ma-gal the whole of it entirely

18. i-pa-du-šu-ma il-ki shall deliver it up, and there shall take

- 19. a-bit AN-III-ti-GAL ru-ku-um the guaranty of Šalašti-rabû who is absent
- 20. E-ra-tim Eratim.
- 21. šı La-li-im Before Lalim;
- 22. ši Na-na-nim before Nananim.
  - 3. The divinity "Three" remains as mysterious as ever.
  - 10. na is more probable than ka at the commencement of the line.
  - 13. Notice su for su.
- 14. The word should be read *naruki*, the Sumerian equivalent of which (*agala*) has the determinative prefix of "leather".

I add also a revised transliteration and translation of one of the tablets brought by Prof. Sir W. M. Ramsay from Kaisariyeh:

## RAMSAY II

- 1. XIII  $\frac{5}{6}$  (?) siqli AZAG-UD a-su-me-ga  $13\frac{5}{6}$  shekels of silver, thy share (?),
- $rac{3}{3}$ .  $rac{u}{also}$   $rac{Zu-ta-ah-zi-iz}{Zutah-ziz}$   $rac{ti-ni}{zutah-ziz}$
- 4. i-ti-ma zir ga-ga-ad has delivered, and upon the head
- 5. Giš-šib-tu ir-ku-um-ma of the staff has declared that
- 6. a-na śa lá du-ar
  "in order that they be not returned
- I have paid over 45 shekels of silver".

| 8. | aš-ku-ul    | a-ha-a-ta | AZAG-UD       |
|----|-------------|-----------|---------------|
|    | I have paid | the rest  | of the money, |

- XV sigli | a-na Sa-ki-[zu] 9. 15 shekels, to  $m\hat{a}r$  a-hiŠakizu
- šu-ku-ul 10. the son of my brother. The payment
- XX ma-na-um ma-ni dup-pi 11. of 20 manehs registered (on) the tablet
- ga-du-um ša i-na 12. together with what (is) on
- a-ta-ti-na ma-ni 13. pi-ih-šu its envelope I have made. The manehs
- 14. i-li-ga-ga he has taken for thee
- A-šur-i-ti-ma 15. um-ma (saying) thus: "Ašur-itima
- a-na Ma-nu-ki-A-šur 16. Manu-ki-Ašur
- $A-\sin(DA)$  TUR-TUR-ZI(DA)  $A-\sin(A-\sin(A))$  the grandson of  $A-\sin(A-\sin(A))$  Asur-ki-narâm 17.
- u AN-UD-tab-ba-i ki-bi-ma 18. and Šamšu-tabbai
- says; ki-bi-ma 19. a-na Ma-nu-ki-A-šur to Manu-ki-Ašur he says :
- 20. XXXIII ma-na-um i-li-ga "33 manehs he has taken,
- -ti-ma a-na-ku iš-ti-ga we know, and I from thee 21. ni-ti-ma
- bît A-bu-ša-lim 22. a-na into the house of Abušalim (Abšalom)
- 23 mâr A-šur-e-mu-ki the son of Ašur-emuki
- a-ru-ub-ma || riš-a-ta 24. enter, and the loan

- 25. li-ki-ma  $\parallel$  a-na  $\stackrel{\text{SAK}}{=}$  do thou take, on the capital
- 26. [II]I  $\frac{1}{2}$  ma-na-TA AZAG-UD at the rate of [3]  $\frac{1}{2}$  manehs of silver.
- 27. a-ha-a-ta AZAG-UD u [zi-ib-dam] a-na The rest of the money and [the interest] to
- 28. Ša-ki-zu mâr a-hi Šakizu the son of my brother
- $29. \quad a ext{-} ext{$\it sa-hu-su-ni}$  where they have (it)
- 30. *li-ti-nu* let them give".
  - 1. According to line 19, the addressee was Mannu-ki-Asur.
- 3. In Zutah-ziz we have the name of the god Suteh, which Mr Tomkins has also detected in Sateh-beg, the name of a North Syrian city in the geographical list of Thothmes III (no 155).
- 5. The custom of swearing an oath on the top of a staff was frequent in Egypt; see Spiegelberg in the Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes, XXV, pp. 184-190. There is probably a reference to the same custom in Gen. XLVII, 31. See also above, Gol. XI, 19-20. irkum is from ragâmu.
  - 7. etiru is the Ass. etiru.
- 11. Literally "the manehs of the tablet". Apparently a sort of banknote is meant.
  - 13. pih is from pihû "to close".
  - 14. The nominative to the verb must be Ašur-itima.
- 21. The character may be intended for it instead of is; itti-ga "along with thee".
- 25. SAK in the sense of "capital" was pronounced gagadanum, according to Gol. IX, 5.
- 29. šahusu-ni is for ša-ihuzu-ni, or, possibly, ša-ahuz-šu-ni " where I hold it".

In 1897 M. Golénischeff purchased three (still unpublished Cappadocian tablets which he was kind enough to allow me to copy. They are as follows:

#### Gol. a

- 4. XIII ma-na AN-NA 43 of lead
  - manehs
- A-sir-an-ud-si 2. a-na Ašir-Šamši
- A-sir-be-el-a-wa-tim 3. Ašir-bêl-awatim
- i-ti-in 4.

has given;

- 5. ma-na AZAG-UD manehs of silver
- 6. u-si-ba-la-šu-um he causes him to bring (in return).
- 7. A-šir-i-me-ti Ašir-imeti Before
- 8. mår Id ša-Ištar son of Id-ša-Ištar
- a-bi-a-a 9. my father,
- 10. tab-ba-i A-[ $\check{s}ir$ -be-el]the partner of A[šir-bêl]-
- 11. a-wa-tim a-[na]-awatim. To
- 12. Wa-bar-tum Wabartum
- 13. Ša-du-uh-bel-a Šaduh-bêla
- i-ti-ni-ma 14. has given (them), and
- dub-ba-am 15. a-ti-in a tablet (deed) I have given.
  - 43. Is Saduh another form of Zutah or Suteh?

## Gol. b

- 2. ša Be-la-ti-A-šir which Bêlati-Ašir
- $egin{array}{lll} {f 3.} & {\it i-zi-ir} & {\it sa-du} \ & {\it has\ lent,} & {\it this\ (money)} \end{array}$
- 4. i-šu Sa-i(?)-la(?) holds Saila (?).
- 5. Bi-la-ti-A-sir Bîlati-Asir
- 6. *Ša-bu-ni* id-ku Šabuni has summoned:
- 7. Bi-la-ti-A-sir Bîlati-Asir
- 8. a-na śu-a-du to him
- $egin{array}{lll} 9. & naphar & i-du-wa \\ & & ext{the whole} & ext{has delivered.} \end{array}$
- 10. dub-bu dub-bi
  O tablet, a tablet
- 11. sa eli a-ni
  which (is) over and above this one
- 12. za-ar dismiss (?).
- 13. ši *I-ma-nim* Before Imanim
- 2. I suppose Bèlati-Ašir represents Bèl-adi-Ašir, "Asir is lord of the oath".
  - 3-8. šadu and šuadu are for šatu and šuatu.
- 10-12. The formula must have some technical sense which escapes me.
   zar is the imperative of za iru or zîru whence the common izir.

# Gol. c

| 1.   | [a]- $na$         | dam-qa     | ir                 | и         |             |
|------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
|      | To                | the merc   | hant               | and       |             |
| 2.   | Da-da-a           | ki-hi-ma   |                    |           |             |
|      | Dadâ              | says       |                    |           |             |
| 3.   | [um]- $ma$        | Id-sa-A    | -sir-ma            |           |             |
|      | thus              | Id-ša      | Ašir;              |           |             |
| 4.   | a-hi              |            | us                 | k-ta-ri-c | la-a        |
|      | O my fa           | ther, I    | have cau           | used to   | come down   |
| 5.   | śa-śu             |            |                    |           |             |
|      | him (viz          | z.)        | Ašir-usi           | ribani.   |             |
| 6.   | ki                | ur-ha-(    | $am$ ) $\parallel$ | a-na      |             |
|      | When              | the ro     | ad                 | to        |             |
| 7.   | a-lum<br>the city | (iz- $za)$ | -ba-at-ni          |           |             |
|      | the city          | he         | takes              |           |             |
| 8.   | a-na-ku           | um-ma      | . a-na-            | -ku       | al- $[lik]$ |
|      | I (did)           | thus:      | I                  |           | went        |
| 9.   | a-na A            | 1as-ba-ni  | u                  |           |             |
|      |                   | Mašbani    |                    | l         |             |
| 10.  | A-šir-kal-        | la-ma-ma   |                    |           |             |
|      | Ašir-ka           | llama, an  | d                  | •         |             |
| 11.  | ti- $ir$ - $tam$  | <i>ša</i>  | Da-da-             | a         |             |
|      | the ord           |            |                    |           |             |
| Edge | 12. [az-a         | ba]- $at$  | a-ši-ki            |           |             |
|      |                   | to]ok;     |                    |           |             |
| Edge | 13. [sa.          | ]-ti       | iı                 | -ba-a     |             |
|      | [c                | f] the for | ır (?)             |           |             |
| 14.  |                   | là         | i-si (?)-ha        | :         |             |
|      |                   | he d       | lid not br         | eak (?).  |             |
| 15.  | śa-śu<br>Him, (v  | zi.        | l-sir-u-si-        | -ri-ha-n  | i           |
|      |                   |            | Ašir-usi           | ribani    |             |
| 16.  | šu-ti-bi-la       |            |                    | a-na      |             |
|      | cause t           | o be brou  | ght,               | and to    |             |

```
17.
    ....-ta-šu
                   śu-[ri]-ba
     his....
               cause to descend
    Maš-ba-ni
                ma-am-(me)-tum
18.
       Mašbani.
                    The oath
19.
               a-na
                      ma-ri
                               ti-bu-lu
    ša
                     my son you uttered
       which
               to
                                a-zi-ir
    a-za-ar(?)
20.
                     ti-ir-ta-ga
                    thy orders I reject.
      I disallow (?);
21.
    Maš-ba-ni
                     A-sir-kal-la-ma
       Mašbani
                       Ašir-kallama
                and
22.
     .... ku(?)-ma | ti-ir-tam
      have .... and the orders
                 tu]-la-ma-ta
23.
    sa
                                    e-su-u
      [which thou] didst give have disobeyed.
                  la i-ga-za-at
24.
     ....-tum
       The ....
                 is not
                          binding (?).
     .... bi-su ša si-ga-a
25.
       Edge 26. .... la(?)-ma-ta ti-ma-li
            .... yesterday (?)
    \dots ta-a-ni \quad li-a-ta-ni \ (?)
27.
```

The above is given with all reserve, since the tablet was in a bad condition and my first hasty copy of the text has never been revised. I am not even sure whether the lines marked "Edge" are in their right positions.

- 7. My copy has MAT Ba-ti-ir "the country of Batir" or Pteria instead of (iz-za)-ba-at-ni.
  - 9. The name may be Bar-bani "the god Bar for Mass is my creator".
  - 23. Literally "which thou didst teach, they have confounded".
  - 24. kuṣṣudu is a synonyme of uṣṣulu and huzzulu "bound".

# LEXIKALISCHE STUDIEN

VON

### MAXIMILIAN STRECK

Ι

Die Wurzeln hätu und hädu.

Unter allen Paragraphen des Hammurabi-Gesetzbuches wurde kaum ein zweiter die Zielscheibe so eingehender und verschiedenartiger Kommentare als der viel umstrittene § 186. Einen Angelpunkt, um den sich die ganze Exegese dreht, bildet dabei die Übersetzung der Verbalform i-hi-a-at. Fast alle Erklärer geben dies durch " vergeht sich, vergewaltigt, opponirt oder ähnl." wieder, indem sie die Berechtigung zu dieser Fassung aus Delitzsch's Handwörterb. p. 274 ableiten, wo neben einem hāţu I = "sehen, schauen etc." ein hātu II = "niederwerfen, bezwingen etc." gebucht erscheint. Nun muss aber immer wieder betont werden, dass unseren assyrischen Wörterbüchern, wie es die Natur der Sache mit sich bringt, noch nicht jener hohe Grad von Autorität anhaftet, den man an die Lexika anderer Sprachen zu stellen gewohnt ist. In nicht wenigen Fällen darf man sich nicht ohne weiteres mit der Adoption der von Delitzsch für die einzelnen Wurzeln und Wörter angenommenen Bedeutungen begnügen, vielmehr muss durch gründliche Analyse der dargebotenen Belegstellen konstatirt werden, ob die betreffenden Bedeutungen absolut sicher stehen oder ob ihnen nur ein grösserer oder geringerer Grad von Wahrscheinlichkeit zukommt, ob dieselben characteristisch den Kern der Sache treffen oder sich nur als faute de mieux gegebene Erklärungen qualifiziren. Wie viel vermeintlich ganz Sicheres durch eine derartige Revision verabschiedet werden muss, das haben gerade die schönen, mit den Namen Jensen, Zimmern und Meissner verknüpften lexikalischen Untersuchungen der letzten Jahre gezeigt.

Zu denjenigen Stämmen, die eine erneute Prüfung ihres Bedeutungsinhaltes verdienen, gehört auch hāṭu (ביה), welches von Delitzsch in zwei verschiedene Stämme gespalten wurde, nämlich in hāṭu I = "sehen, schauen" und in hāṭu II = "niederwerfen, überwältigen, bezwingen, besiegen". Die Existenz von hāṭu I = "sehen" steht völlig sicher; es handelt sich für uns hier deswegen im Wesentlichen darum, das hāṭu II = "niederwerfen etc." unter die Lupe zu nehmen.

Ich will zunächst in eine kurze Besprechung jener Stellen eintreten, die Delitzsch dem letzteren Stamme zuteilt. Es sind dies einmal die zwei völlig gleichlautenden Stellen Asurn. Annal. I 51 und Salman. Monol. Rev. 71, wo Delitzsch den fraglichen Passus qarrādu sadū (ú) i-hi-ļa liest und durch "der Held bewältigte den Berg "übersetzt 1. Die Transkription i-hi-ta steht aber keineswegs sicher; man kann ebenso gut mit Winckler und Peiser? i-ti-da umschreiben und dann übersetzen : "er erkletterte, erklomm", eine Fassung, der ich als einer näherliegenden den Vorzug geben möchte3. Wenn man aber wirklich Delitzsch's Lesung i-hi-ta festhalten wollte, so würde damit noch nicht die Ansetzung eines Stammes hāṭu = "überwältigen" notwendig werden. Man kann vielmehr an beiden Stellen recht gut mit hatu = "sehen" auskommen; denn dieses besitzt ja auch die durch die Modifizirung seines Grundbegriffes entstandene Bedeutung "sich aneignen, erfassen 4". sadū ihīţa = "er ergriff den Berg bezw. das Gebirge" müsste dann als eine prägnante Ausdrucksweise, ähnlich wie sabātu šadā oder huribta beurteilt werden 5.

<sup>1.</sup> An Delitzsch schliessen sich auch Budge-King, the Annals of Kings of Assyria. I, 271 an.; sie übersetzen: "the warrior overcame the mountain".

<sup>2.</sup> In Keilinschr. Bibl., I, 60 und 168.

<sup>3.</sup> Vgl. auch meine Bemerk., in ZA XIX 237.

<sup>4.</sup> Mrss-Arrolt, Dict., p. 309b reiht die zwei fraglichen Stellen unter hatu = "sehen" ein und postulirt für sie die spezielle Bedeutung : reach.

<sup>5.</sup> Vgl. auch schon ZA XIX 2371.

Als weiteren Beleg für  $h\bar{a}tu$  II bringt Delitzsch dann die Stelle Tig. Ann. I 8: ha-a-it zat-pat a-a-bi = "der die Bosheit des Feindes überwältigt"; ähnlich die Herausgeber der Annals of Kings of Assyria I p. 29: "who frustrateth the devil designs of the enemy". Auch diese Stelle beweist nichts für ein  $h\bar{a}tu$  = "überwältigen"; man kommt vorzüglich mit  $h\bar{a}tu$  = "durchschauen" aus  $^4$ .

Delitzscu fährt dann fort : "Gehört hierher (zu  $h\bar{a}tu$  II) II R 36, 8 ab : ŠÚ-HA-A (sic!) = ha-a-tu?". Da ŠÚ-HA als Ideogramm für  $b\bar{a}$ iru d.h. "Fänger" spez. "Fischer" (von  $\pi_1 = 1$  fangen) bezeugt ist², so muss auch ŠÚ-HA-A<sup>3</sup> = ha-a-tu analog erklärt

- 1. Winckler übersetzt diese Stelle in KB I 17 durch "welcher sieht den Frevel der Feinde".
- 2. Fur SÚ-H $\Lambda = b\hat{a}'iru$  vgl. Brüx. Nº 7244. Diese Gleichung wird vor allem durch K 4560 = K 13613 Zl. 19 CT. XIX 40 gesichert; darnach auch zu ergänzen in K 4200, Obv. 6 (CT. XIX 1) = K 4138 Rev. 10 (CT XIX 44). ba'āru bedeutet "fangen" und wird, wie arab. الماد, sowohl vom "Jagen ", als ganz besonders auch vom "Fischen" gebraucht. Die ideographische Gruppe ŚÚ-HA, die wörtlich "Hand + Fisch" bedeutet (vgl. ähnlich ŠU-GUD = "Hand + Kuh" = Melker, Hirte; s. Friedrich in BA V 422), weist darauf hin, dass man bei einem amēlu bā'iru in erster Linie an einen Fischer zu denken hat. Der Berufsname amēlu ŠÚ-HA findet sich schon in altabylonischer Zeit, so vor allem im Hammurabi-Codex, col. IX 67; X 8, 14, 31, 52; XI 14 (neben rid ṣābē stehend), sowie col. XII 6, 12, 22, 51, 56 (neben rid ṣābē und nāši biltim genannt); wahrscheinlich wird man dieses SU-HA als "Fischer" erklären müssen; andere Deutungen registrirt Harper in Amer. Journ. of Semit. Langu. XXII 10. amēlu ŠÚ-HA begegnet ferner in dem altbabyl. Kontrakte Sippar 294 = Friedrich Nº 45 BA V 442 und Ranke Nº 93, 8 (= Hilprecht, Babyl, Expedit. vol. VI, I, Philadelphia 1906). In der von Scheil in Recueil XX 69 edirten sogen. geograph. Liste wird eine alu amelu ŠU-HA ki d. h. eine Fischerstadt erwähnt, die auch in den von Barton edirten Telloh-Texten der Haverford Library Collection (tom. I, Philadelphia 1906) wiederkehrt ; siehe a. a. O. 253, III 10 : ŠÚ- $\mathrm{HA}^{ki}$ . Häufig kommt amēlu ŠÚ-HA in den neubabylon. Kontrakten vor; man vgl. die Belege bei Ziemer, BA III 461; Delitzsch, BA IV 85; Tallqvist, Sprache der Kontrakte Nabūnā'id's p. 56 (s. v. אר) und derselbe in Neubabylon. Namenbuch p. 18. Ausserdem notire ich noch für amēlu ŠÚ-HA folgende Belege : die Berufsnamenliste II R 31, N° 5, 77 с; Johns, Deeds N° 771 (= Rm. 202), Zl. 2; К 4223, col. II 19; III 25, 33 = Meissner, BA III 495 ff; Bu. 91, 2-9, 218, Zl. 14 l. = Winckler, Forsch. II 21; Rechnungsliste edirt in PSBA XIX p. 140, Zl. 16, Sm. 948, Obv. 4 (edirt von Virol-LEAUD in ZA XIX, 378).
- 3. A ist nur Prolongationsvokal; ähnlich z. B. TIK-RI-A neben TIK-RI: Brün. N° 3248 bezw. 3247 oder UZU-GAB-A: K 1012 = Harp. N° 456, Obv. 9 neben UZU-GAB: K 177 = Harp. N° 438, Obv. 12; Rev. 3. Ähnlich z. B. TIG-GÍT und TIG-GÍT-I: Brün. N° 3289 u. 3299 oder TIG-GÍT-GÍT und TIG-GÍT-GÍT-I: Brün. N° 3291 u. 3292

werden; es passt wieder ganz gut zu hāṭu II "sehen", das ja auch die Bedeutung "erfassen" und "finden" annimmt, von wo aus die Weiterentwicklung zu "fangen" ungezwungen erfolgen kann. Man beachte auch, dass in II R 36, 9 ab unmittelbar auf ŠÚ-HA-A = ha-a-ṭu folgt: IGI-GAB-A = ha-a-ṭu śa da-ga-li d.h. = anschauen!. Die Stelle V R 45, col II 20, welche nach Delitzsch "vielleicht" zu hāṭu II zu stellen wäre, ist zu unsicher und kann weder pro noch contra verwertet werden.

Unter der gleichen Rubrik erscheint dann bei Delitzsch ein Substantiv haiatu (wohl besser haiātu) zunächst mit der Bedeutung: "einer, der niederwirft, bewältigt", die durch zwei Stellen belegt wird. Die erstere ist II R 44, 4 cd, wo die Gleichung TIN = ha-a-a-tu vorliegt und unmittelbar darauf ein amēlu TIN = muttaqišu folgt; das beiden Berufsnamen gemeinsame Ideogramm TIN lässt mit ziemlicher Sicherheit darauf schliessen, dass sich dieselben in ihrer Bedeutung ziemlich nahe berühren. Die Erklärung hat von muttagišu auszugehen. muttagišu ist I 2 von nagāšu, dem Delitzsch, H.W. 448 die Bedeutung "niederwerfen, überwältigen" gibt, so dass dann sowohl muttagišu als auch haiaţu, ähnlich wie hēpū, nach ihm "einen Zerstörer, Hinwegräumer oder ähnl." bezeichnen müsse. Leider steht nun Delitzsch's Deutung von nagasu auf sehr schwachen Füssen; vielmehr spricht alles dafür, dass man bezüglich dieser Wurzel wieder zu der ihr bereits früher von Delitzsch selbst beigelegten Bedeutung "gehen" zurückgreifen muss; s. dazu Meissner-Rost in BA III 357; Jensen, KB VI, I 471; Meissner in MVAG VII 12.

Die Grundbedeutung von nagäsu dürfte genauer als "treten" anzusetzen sein; dafür könnte II R 36, 10-12 gh +  $\oplus$  276, sowie vielleicht auch die Existenz eines muttagisu = "Kelterer (?)" sprechen<sup>2</sup>; aus "treten" vermochte sich ganz leicht einerseits die

<sup>1.</sup> IGI-GAB dient als ideographische Gruppe für Wörter der "Sehens"; vgl. Brün. N° 9325-9334; Virolleaud, Supplém. à Brünnow, N° 9324; vgl. auch das von Martin in Recueil XXVII 120 ff. edirte grössere Syllabar, Obv. col. II 10.

<sup>2.</sup> Eine Bedeutung "Kelterer" für muttagisu vermutet Küchler in den Stellen KK 191  $\pm$  201 etc., Sp. II 32, sowie KK 71 b  $\pm$  238, Sp. III 11 : ina šikari amēlu

Bedeutung "nahe kommen, sich nähern", andrerseits "gehen" entfalten. Eine die Bedeutung "niederwerfen, überwaltigen" für nagāšu mit Notwendigkeit fordernde Belegstelle ist mir nicht bekannt. Ein triftiger Grund, die Einheitlichkeit unserer Wurzel zu opfern, liegt nicht vor und einen solchen kann auch nicht ohne weiteres die Thatsache abgeben, dass das hebräische Lexikon ein נגש = "drängen, treiben" und ein בנש = "hinzutreten, sich nähern "kennt! Delitzsch konstruirt allerdings zwei assyrische Stämme nagāšu, wobei er alle Stellen, bis auf eine, dem bereits besprochenen nagāšu = "niederwerfen" zuteilt; für nagāšu II wagt er merkwürdigerweise keine Übersetzung, obwohl aus dem von ihm beigebrachten Belege die Synonymität von nagasu und alaku, mithin die Bedeutung "gehen", evident hervorgeht 2. Da also nagāsu im Allgemeinen die gleiche Bedeutung wie alaku besitzt, wird wohl unter amelu muttagisu mit Jensen (KB VI, I 344) etwa ein "umherziehender Besichtigungsbeamter 3" zu verstehen sein.

muttayiši (TIN-NA — "im Rauschtranke des Kelterers ?"; s. dazu Krcher, Beitr. z. Kenntnis der assyr.-bab. Medizin р 92-93. Übrigens können beide Stellen als Belege für die Wurzel nagāšu nur in beschränktem Masse verwertet werden, da ja auch die Umschreibung von TIN-NA durch haiaţu als möglich in Betracht kommt. Die von Delitzsch fraglich i-na[-giš?] ergänzte Stelle IVR 22, 32-33 a, die auch Muss-Arnolt und Küchler, a. a. O. noch für nagašu — "treten, eintreten" in Anspruch nehmen, scheidet gänzlich aus; denn nach der Neuausgabe dieses Textes in CT. XVII pl. 25 bietet das Original: i-na-qar (!).

- 2. Die in unserem althebräischen Wortschatze zu konstatirende Unterscheidung zweier verschiedener Stämme "22" = " drängen, treiben " und "22" = " hinzutreten, sich nähern " dürfte schon deshalb kaum einen ursprünglichen Zustand reflectiren, weil die beiden Stämmen beigelegten Bedeutungen keineswegs so weit von einander divergiren, dass es nicht ohne Gewaltsamkeit möglich wäre, zwischen beiden eine Brücke zu schlagen. Die Annahme der sekundären Spaltung einer einheitlichen Wurzel "22" = assyr. nagäsu liegt ausserordentlich nahe. In der Mitte zwischen den zwei hebräischen Stämmen mit der Bedeutung "drängen, treiben " und " hinzutreten, sich nähern " steht etwa arab. " (das Wild) aufjagen d. h. sich an dasselbe heranmachen, es treiben. Von " treiben " aus erfolgte dann die Weiter-Entwicklung zu "herrschen, beherrschen" (so im Hebräischen und Äthiopischen); analog syr. debar = eigtl. vorwärts treiben; dann: führen, leiten.
- 2. Muss-Arnolt 645 stellt nagāšu I zu hebr. ซัมว, nagāšu II zu hebr. ซัมว. Zimmern kombinirt bei Gesenius-Buhl<sup>1)</sup> 440 assyr. " nagāšu = treten, gehen" mit hebr. ซัมว.
- 3. Oder ähnlich, Etwa auch durch "Vogt" wiederzugeben, Man vgl. dazu hebr. ビビニ "Frohnvogt Herrscher".

Wir dürfen weiter folgern, das auch haiāṭu zu hāṭu = "sehen, prüfen" gehört und eine Bedeutung wie "Inspektor oder ähnl." haben muss.

Man beachte ferner, dass wie einerseits haiāṭu und muttagišu durch das gemeinsame Ideogramm als bedeutungsverwandt charakterisirt werden, so andrerseits ha-i-ṭū und mut-tal-lik mu-ši d.h. Aufseher, speziell Nachtwächter¹. Wir erhalten also die Proportion haiāṭu: muttagišu = hāiṭu: muttalik mūši, aus der wir gleichfalls die Synonymität von nagāšu und alāku herausschälen dürfen. Zu diesem Thatbestande stimmt dann vortrefflich die zweite der von Delitzsch für haiāṭu dargebotenen Stellen, Sm. 1034 = Harp. N° 389), Rev. 15-18: ana amēlurāb TIN tēmu liškunū lillikā uššē likrur = ''(der König) möge dem rāb TIN temu liškunū lillikā uššē likrur = ''(der König) möge dem rāb TIN temu liskunū lillikā uššē likrur = ''(der König) möge dem rāb TIN temu ligeben; er komme und lege (eigentl. richte auf²) die Fundamente''.

Abgesehen von den bereits im Vorhergehenden zitirten Stellen sind mir noch folgende Belege für amelia TIN bekannt: K 687 (= HARP. N° 102), Zl. 4; KK 1173 + 1207 (= HARP. N° 253), Obv. 4, 7, 11; K 1179 (s. Bezold, Catalogue, p. 239); Johns, Deeds

<sup>1.</sup> Für beide dient die ideographische Gruppe MI-A-DU-DU bezw. A-MI-A-DU-DU (Brün. N° 8989 und 11595); das im zweiten Falle vorgeschlagene A ist natürlich ein ebenso unwesentliches Element wie der gelegentlich sich findendende Prolongationsvokal; siehe zu letzterem oben S. 48. Anm. 3.

<sup>2.</sup> Delitzsch erklärt im H. W. 355 karāru als "einreissen, wiederreissen". Dass aber karāru eine derartige Bedeutung nicht gut besitzen kann, dies geht aus einer Reihe von Stellen der Briefliteratur unzweideutig hervor. karäru muss vielmehr etwa "aufrichten, aufstellen", dann wohl auch "herrichten, hinlegen" bedeuten; vgl. dazu Meissner, Supplem. 50; F. Martin in Recueil XXIV 108; Behrens, ZA XVII 392 und derselbe in Assyr. Babylon. Briefe 401. Vgl. ferner Zimmern, Ritualtafeln N. 60. Zl. 7. Ob karāru neben "stellen bezw. legen" auch noch die Bedeutung "werfen besitzt und ob ferner, ähnlich wie bei  $nad\bar{u}$ , dieselbe als ursprüngliche angesehen werden muss, erscheint noch recht fraglich; den 1 der Hinweis auf den Ausdruck p(b)āru karāru entscheidet wenig, da dessen Erklärung als "das Loos werfen" selbst noch als sehr unsicher zu gelten hat ; s. dazu Zimmern, KAT3 518. karāru uššē = "die Fundamente werfen " als Ausdruck für " Gründen " hätte allerdings mehrfache Analogicen; vgl. assyr. nadū und ramū, hebr. 77° syr. rema, fundamenta jacere, βάλλεσθαι. Da also Delitzsch's Erklärung von Sm. 1046, Rev. 15-18 als verfehlt zu erachten ist, so wird dadurch auch Frankel's Versuch s. unten S. 58 diesen Passus für die Exegese von Esra 4, 12 heranzuziehen, hinfällig.

N° 163 (= K 362), Zl. 6<sup>1</sup>; N° 212 (= 81, 2-4, 163), Rev. 15; N° 481 (= K 1573), Rev. 8. In den beiden letzteren Stellern erscheint der amelaTIN als Zeuge; in K 657, K 1175 etc., ebenso wie in Sm. 1046, in Verbindung mit Bauten d. h. als Inspektor von solchen. Damit ist aber natürlich noch nicht erwiesen, dass unter dem amela TIN geradezu und ausschliesslich ein "Bauinspektor" oder gar, wie Johns, Deeds II 145 meint, ein "repairer of breaches" verstanden werden muss.

Dem Substantiv haiātu will Delitzsch in zweiter Linie auch die Bedeutung "Sieger, Bezwinger" zuschreiben; er bringt dafür als einzigen Beleg die Stelle IV R 1\* col. IV 41-42: ha-a-a-tu ha-a-ai-tu = "siegreicher Sieger"; im sumerischen Teile entspricht beiden Wörtern die ideographische Gruppe SA-UD-DU. Aus dem Umstande, dass ŠA-UD-DU sonst als sikkatu erklärt wird, dieses letztere Wort aber sekundär auch "Sieg, Triumpf (wörtlich Spitze)" bedeute<sup>2</sup>, schliesst Delitzsch bezüglich haiātu auf eine Bedeutung "Sieger". Hiergegen ist zu betonen, dass die Bedeutung "Sieg, Triumpf "für sikkatu keineswegs sicher steht; man kann ganz gut mit šikkatu = "Spitze, Macht" auskommen und demgemäss wird man dann in rab sikkati vielleicht besser den "Führer der Heeresspitze (Heeresmacht)" als "einen Sieger, Triumphator" 3 erblicken müssen, Im Übrigen, mag Delitzsch mit seiner Erklärung von sikkatu als "Sieg, Triumpf" Recht behalten oder nicht, für unsere Zwecke bleibt sie ziemlich irrelevant, da ja, wie sich an der Hand zahlreicher Beispiele darthun liesse, die Gemeinsamkeit eines Ideogrammes für zwei oder mehrere Wörter zwar sehr häufig, aber doch nicht immer eine gleiche oder ganz ähnliche Bedeutung derselben bedingt. ha-a-a-tu ha-a-a-i-tu passt recht gut zu hātu = "sehen,

<sup>1.</sup> Die Vermutung von Johns, Deeds II 145; III 276, dass an dieser Stelle eine Abkürzung aus ŠAR-DIN = šarlinnu oder ein Schreibfehler vorliege, erscheint mir unnötig.

<sup>2.</sup> So Delitzsch in H. W. 656.

<sup>3.</sup> Zu šikkatu und rāb-šikkatu = "chief in authority, commander, chief in controll" vgl. man auch Muss-Arnour in Amer. Journ. of Semit. Langu. XX (1904), p. 188, note 4.

prüfen"; mithin wäre der Sinn: "der alles sieht durchschaut, prüft)" oder auch "der die Aufsicht über alles führt", der Allgebieter. Von dieser Übersetzung ist zu sikkatu = "Bergspitze, Spitze" nur ein Schritt und die Verwendung von SA-UD-DU sowohl für sikkatu, als auch für haiātu erscheint nicht weiter auffällig.

Was endlich III R 67, 70 cd anlangt?, wo Nergal als Gott"sa ha-a-a-ti AN-U-GUR" (U-GUR nach Sb 210 = namṣaru ''Schwert") geschrieben wird, so liesse sich ein daraus zu erschliessendes haiāṭu = "Schwert" ebenso gut von der Wurzel hāṭu = "sehen, durchschauen, prüfen, Aufsicht führen, gebieten" herleiten, wie hēlu = "Waffe" vielleicht (mit Delitzsch) von hēlu = "beherrschen". Ausserdem wäre aber auch, wie Delitzsch selbst erwägt, noch die Lesung ha-a-a-hi möglich, was dann nach Jensen³ eventuell mit hebr. The "krummer Hacken zum Fangen und Festhalten" kombinirt werden könnte.

Schliesslich reiht Delitzsch unter hāṭu II ein haiāṭūtu, Femininum (?) zu dem eben besprochenen haiāṭu, ein. In Betracht kommt einmal IV R² 50 = Maqlū III 4: ha-a-a-ṭi-tum sa ri-ba-a-ti, von Delitzsch folgendermassen übersetzt: "(Die Zauberin), die Tyrannin oder Überwältigerin der Plätze". Was soll das heissen? Es liegt doch viel näher, an hāṭu = "sehen, prüfen, beaufsichtigen" zu denken und die Stelle also wiederzugeben: "Die, welche die Plätze beaufsichtigt" und eben deswegen auf ihnen "umhergeht", indem ja eine solche Aufsicht im Wesentlichen durch Auf = und Abgehen ausgeübt wird. Eine Stütze fur diese Auffassung liefert die vorhergehende Zeile (Zl. 3) des gleichen Textes, in welcher die Zauberin da-a-a-li-tum sa bi-ri-e-ti genannt wird. Dies bedeutet aber nicht, wie Delitzsch, H.W. 215 annimmt, "die Nachstellerin der Gassen", sondern "die, welche durch die Gassen wandelt" d. h. sie auskundschaftet hāṭu und dālu sind hier in deutlichen Parallelismus zu

<sup>1.</sup> Letztere Übersetzung hat die Konfundation der von Deritzsen als hafu I und hādu I angesetzen Wurzeln zur Voraussetzung; s. dazu unten S. 55.

<sup>2.</sup> Diese Stelle bespricht Delitzsch gleichfalls unter haiātu.

<sup>3.</sup> S. KB VI, I 467.

<sup>4.</sup> Mit Tallovist's Übersetzung von Maqlū III 3-4, die auch Jastrow, die Religion Babylon, und Assyriens I 308 acceptirt, kann ich mich nicht einverstanden erklaren.

einander gesetzt. Für  $d\bar{a}lu$  steht die Bedeutung "gehen, sich bewegen, umhergehen" ganz sicher! Die zweite von Delitzsch für haiātītu beigebrachte Belegstelle entstammt gleichfalls dem Texte IV R<sup>2</sup>  $50 = Maql\bar{u}$  III 47, nämlich ha-a-a-ți-tum sa idlē (KAL-KAL, d. h. "die, welche nach den Männern sieht?".

Als Resultat unserer bisherigen Untersuchung ergibt sich somit die Erkenntnis, dass für die Existenz eines assyrischen Stammes hāṭu II mit der Bedeutung "niederwerfen, überwältigen etc." kein zwingender Beweis geführt werden kann, und mit diesem Befunde stimmt ferner vortrefflich der Umstand, dass sich auch in den übrigen semitischen Sprachen von einer Wurzel gleicher oder ähnlicher Bedeutung keine Spur findet. Wir müssen uns daher vorläufig mit der Ansetzung eines einzigen Stammes hāṭu begnügen, der Delitzsch hāṭu I entspricht. Diesem sind aber nicht nur alle oben besprochenen Stellen, die Delitzsch unter hāṭu II enreiht, zu überweisen, sondern mit grösster Wahrscheinlichkeit auch alle jene, die Delitzsch als Belege für einen Stamm hādu (TT) I mit der Bedeutung "die Aufsicht über etwas führen, über etwas gebieten, walten" verwertet.

Tallovist liest haiad(!)itum und übersetzt "welche in die Burgen einschleicht, die auf den Plätzen hervorschreitet". haiāṭṭtum steht allerdings den Substantiven muttaliktum und daiāṭṭtum hier sehr nahe, indem ihnen allen in dem hier vorliegenden Falle eine sekundäre Bedeutung wie "Beaufsichtigerin" zukommt; ebenso berühren sich die oben besprochenen Wörter muttagiśu und haiāṭu dem Sinne nach aufs engste; diese Beobachtung darf aber nicht dazu verleiten, die Wurzeln nagāśu, alāku und dāṭu als Synonyma von hāṭu (hādu) anzusehen; s. dazu auch unten S. 55. Verfehlt erscheint auch Weber's Übersetzung in Dāmonenbeschwörung bei den Babyl. und Assyr. (= der Alte Orient VII N° 4) S. 16, die lautet: "Die Zauberin, die in den Gassen (den Menschen) nachstellt, auf den Plätzen (die Menschen) vergewaltigt."; denn ein dāṭu = "nachstellen ist (gegen Delitzsch, H. W. 215) nicht nachweisbar und ein haiāṭṭtum = "Vergewaltigerin" wird durch den Zusammenhang, der für haiāṭṭtum eine ähnliche Bedeutung wie die der mit ihm in Parallelismus stehenden Wörter muttaliktu, muttiribtum und daiāṭtum erfordert, so ziemlich ausgeschlossen.

<sup>1.</sup> Über dälu vgl. man einstweilen meine Bemerk, in ZA XIX 253, sowie ZIMMBRN in Sitz. Ber. der Sächs, Gesellsch. d. Wissensch., philol.-hist. Kl., Bd. 58 (1906), p. 1475 woselbst weitere Literaturangaben. Ich beabsichtige über diesen Stamm später eingehend zu handeln.

<sup>.2.</sup> So fasst fragend diese Stelle auch Meissner, ZA VIII 82. Tallqvist,  $Maql\bar{u}$  p. 135 schwankt zwischen הרם "sehen" und הרם "packen".

Wir haben demnach I. nur einen Stamm hādu (תוד) = Delitzsch's hādu II "geben, zuteilen oder ähnl." und 2. einen Stamm hātu (תוב) = Delitzsch's hatu I und II, sowie hādu I<sup>2</sup>.

Die Grundbedeutung von hāṭu ist "sehen, schauen"; die Weiterentwicklung des Primärbegriffes durch Nuançirung desselben bewegt sich in zweifacher Richtung, so dass sich etwa folgende zwei Bedeutungsreihen ausheben lassen:

I) schauen, durchschauen, prüfen, nachwägen vom Gelde.\*, finden, sich aneignen, erlernen.

II) schauen, überschauen, Aufsicht führen, walten, gebieten.

Dagegen finde ich keinen genügenden Grund, der für hätu bezw. hādu auch die Ansetzung der Bedeutung "gehen" rechfertigen würde. Tallqvist will ein hādu "gehen" in Maqlū III 4 und IV R<sup>2</sup> 57, Obv. 28 finden und kombinirt damit arab = "rasch einherschreiten" 4; aber für diese beiden Stellen empfiehlt sich, wie oben (S. 53 bezw. S. 545) gezeigt worden ist, eine viel naheliegendere Erklärung. Es wäre gleichfalls verfehlt wollte man aus der Synonymität von haiātu und muttagisu (s. oben S. 51 u. 53, Anm. 4 für hātu eine Bedeutung "gehen" folgern; denn die beiden Substantiven gemeinsame Bedeutung "Inspektor" stellt nicht das Resultat einer gleichartigen, sondern das einer von zwei verschiedenen Anfangspunkten ausgehenden Entwicklung dar, da in dem einen Falle bei hātu) eine Entwicklungsreihe: "schauen, überschauen, die Aufsicht führen" in dem anderen Falle (bei nagasu eine Reihe: "gehen, umhergehen, inspizieren" anzusetzen ist und beide Bedeutungsreihen

<sup>1.</sup> Die Stelle IV R<sup>2</sup> 57, 30 a passt mit Delitzsen H. W., King, Magie p. 451 und Hehr, BA V 350 viel besser zu  $h\bar{u}du=$  "geben" als zu  $h\bar{u}du=$  "sehen", welch letzteres Muss-Arnolt, Dict. 309 b in Aussicht nehmen möchte.

<sup>2.</sup> Muss-Arnolt, Diet. 305 nimmt, wie Delitzsch, einen doppelten Stamm hädu an, nämlich hädu I = "umhergehen, wandern, beaufsichtigen" und hädu II "als Anteil zufallen". Jensen rechnet zwar in KB VI, I 344 mit der Möglichkeit, dass ein besonderer Stamm hätu bezw. hädu = "durchstreifen" anzusetzen sei, ist aber auch andrerseits recht geneigt, für die Einheitlichkeit der zwei Wurzeln hadu und hatu einzutreten.

<sup>3.</sup> Über hätu = nachwägen vgl., abgesehen von Delitzsch und Muss-Arnolt, auch Meissner, Supplem. p. 35.

<sup>4.</sup> S. Tallqvist, Maqlū p. 135 und 162 s. v. ארך.

<sup>5.</sup> IV R2 57, Obv. 28 gehört zu den von Deutzsch-für hadu I gegebenen Belegen.

erst im letzten Gliede zusammentreffen 1. Das arab. wird man also einstweilen am besten ganz ausser Spiel lassen.

Um nun zu dem Eingangs erwähnten, viel ventilirten § 186 des Hammurabi-Codex zurückzukehren, so wird man auch für das in ihm vorkommende i-hi-a-at mit einer der in der obigen Untersuchung für hātu festgestellten Bedeutungen auszukommen haben<sup>2</sup>. Dieser Forderung trägt die von M. Schorr in der WZKM XVIII 232 gegebene u. meines Erachtens beste aller Erklärungen des fraglichen Paragraphen Rechnung; sie lautet: "Wenn jemand ein kleines Kind in Adoption genommen hat (und wenn) zur Zeit, da er es genommen hat, er seinen Vater und seine Mutter findet, so darf das Adoptivkind ins Vaterhaus zurückkehren". Schorn's Deutung von ihi'at als "er findet" bezw. "sieht" empfängt die wilkommene Bestätigung als die allein richtige erst durch das Ergebnis meiner vorliegenden Untersuchung der Wurzel hāţu, insofern dasselbe gegen die Ansetzung eines Stammes hatu II = "niederwerfen, überwältigen etc." spricht. Ich muss Schorr, ebenso wie Lehmann, auch in dem Punkte — gegen die Auffassung der meisten übrigen Erklärer - beistimmen, dass ihi at sich nur auf den Adoptivvater beziehen kann und ein Subjektswechsel ausgeschlossen erscheint3.

- 1. Vgl. auch oben S. 53, Anm. 4.
- 2. Die Übersetzungen von Scheil p. 92; Winckler in der Alte Orient IV N° 4¹ und in die Gesetze Hammurahüs in Umschr. u. Übersetz. 1904, p. 56; D. H. Müller, Die Gesetze Hammurahüs p. 56, 96; Kohler-Peiser I 56; Harper p. 71; Johns, the oldest code of Laws (1903); Lehmann, Beitr. z. alten Gesch. IV 37, dem auch D. H. Müller in WZKM XVIII 124 beipflichtete, operiren alle mit hāṭu = "vergewaltigen, sich vergehen, rebelliren u. ähnl." Winckler scheint seine Ansicht inzwischen geändert zu haben; denn während er in der Übersetzung seiner Gesetze Hammurahüs p. 56 i-hi-a-aṭ durch "sich vergeht" wiedergibt, bucht er im Glossar p. 100 für die betreffende Stelle hāṭu="suchen". Der gleichfalls unternommene Versuch, i-hi-a-aṭ von hāṭū="sündigen" abzuleiten, scheitert schon von vornherein an grammatikalischen Bedenken.
- 3. Auch Peiser plädirte neuerdings in OLZ VII 137 bezüglich i-hi-a-aţ für eine Ableitung von hāṭu="prüfen, forschen, wählen". Im Übrigen rütteln weder Schorr noch Peiser an der Existenz einer Wurzel hāṭu="überwaltigen etc.". Kürzlich hat C. F. Lehmann in seiner Rezension von Harper's the code of Hammurabi (in Berliner philolog. Wochenschrift 1906, Sp. 992-1001) nochmals eingehend den § 186

Abgesehen von der eben besprochenen Stelle des Hammurabi-Gesetzes will ich zum Schlusse nach ein paar weitere Belege für hātu bringen, die in unseren assyrischen Lexicis fehlen. Zunächst ist IV R<sup>2</sup> 28, Nº 4, Rev. 6 zu nennen, wo āla-ka hi-iţ-ţi ideogr. IGI-BIT-GA) steht; d. h. "sieh an - angerufen wird der Gott Bel - deine Stadt!" Damit vergleiche man Reisner, Hymnen 82, 10, wo dem Imperativ hi-i-it die Gruppe IGI-BIT-KA entspricht. Dieses IGI-BIT-KA ist uns aber sonst als Ideogramm für amaru bekannt (s. Brüx. Nº 9355) 1, so dass nicht der geringste Zweifel darüber bestehen kann, dass an beiden Stellen hāṭu = "sehen" vorliegt. Dazu treten noch die Angaben eines von Martin in Recueil XXVII 120 ff. publizirten assyrischen Syllabars, in dem auf das IGI-BIT-DI(TI) = ha - a - [ti] des Obv. col. II 8 folgen : IGI-LAL = a - ma - ta-[ru] und IGI-NE-IN-GAB = nap-lu-[su]; für IGI-BIT-DI(TÍ) wird durch eine Glosse die Aussprache ú-ți angegeben 2. Für IGI-BIT-DI vgl. noch die Gleichungen IGI-BIT-DI = naplusu und tabrāti: Brün. Nº 9359 bezw. 9360, sowie = amāru: Virolleaud Nº 9358<sup>1</sup> 3.

Ausserdem ist hier auf die Istarhymne K 2001, col. IV 21 = CRAIG. Assyr. and Bahyl. relig. texts vol. I, pl. 18 hinzuweisen, wo es heisst: lim-na ha-a-a-tu mu-kil rēś lemuttim (tim) śa ina zumri-[ia] d. h. "der, welcher nach Bösem ausschaut; der, welcher das Haupt (des Menschen) in böser Weise hält, (dieser Dämon) 4, der sich in meinem Leibe befindet".

behandelt und sich dabei bezüglich der Erklärung gleichfalls auf Schorn's Seite gestellt und des letzteren Auffassung von ihi'at, speziell in Hinblick auf meine Darlegungen über die Wurzeln hāṭu und hādu — ich hatte Herrn Lehmann Einsicht in mein Manuskript gewährt — als die einzig richtige anerkannt. Dass Lehmann von Anfang an sich entschieden gegen die Annahme einer Subjektswechsels gewandt hat, soll ausdrücklich betont werden.

- 1. Man vgl. auch IGI-BIT-KA-GA = amāru: Brün. N° 9355 und = barū: Virolleaud, Supplém. N° 93564.
- 2. Oder sollte das erste Zeichen der Glosse nicht  $\dot{u}$ , sondern bit sein, mithin bit-ti (ti)?
- 3. Man vgl. ferner IGI-BIT = amāru: Brën. Nº 9354, sowie IGI-BIT-LI-NE: Virolleaud. Nº 9354 und IGI-BIT...: Virolleaud. Nº 9354 f.
- 4. Über die Bezeichnung des bösen Dämons als mukil res lemattim vgl. Zimmens. KAT3 461 und Hungen, Becherwahrsagung bei den Babyl. p. 32.

Unsicher bezüglich der Deutung ist mir noch Thompson's Reports of the Magicians N° 138 (= 83, 1-18, 223) Rev. 3-4: nišē ša šarru be-la-a id-\*di-na ul-tah-tu-ni. Ich möchte aber eher an III 2 von hatū = "sich vergehen" denken als mit Thompson, a. a. O. Glossar s. v. an eine Bildung III 2 von hātu.

Nachdem also, wie die vorstehende Untersuchung gezeigt haben dürfte, die Ansetzung einer assyrischen Wurzel hātu mit der Bedeutung "niederwerfen etc." durch kein sicheres Argument befürwartet wird, kann auch der Vorschlag S. Fränkel's für die Stelle Esra 4, 12: "auf Grund des Assyrischen zu übersetzen:"und sie reissen die Fundamente ein", oder "sie werfen dieselben nieder" keinen Anspruch mehr auf Beifall erheben 3. In der betreffenden Stelle wird vielmehr — vorausgesetzt, dass der Text nicht, wie dies sehr wahrscheinlich erscheint, verderbt ist — das hebräische Äquivalent von assyr. hātu — "sehen" vorliegen und dann folgende Version in Betracht kommen: "und sie besichtigen (prüfen) die Fundamente".

Ähnlich wie bei hāṭu und hādu sind die Verhältnisse auch noch bei einer Reihe von anderen assyrischen Wurzeln gelagert, für die Delitzsch meines Erachtens ohne zwingende Gründe eine Scheidung fordert. So wird er z. B. kaum im Rechte sein, wenn er zwei verschiedene Stämme baʾālu oder je vier verschiedene Stämme epēsu und ridū konstruirt. Es wäre nun natürlich ganz verfehlt, wollte man den grossen Vorsprung unterschätzen, welchen das hebräische, syrische, äthiopische und assyrische Lexikon durch die

<sup>1.</sup> Vielleicht auch II 2 von lahatu; s. dazu Jensen, KB II 191, Anm.

<sup>2.</sup> In Zeitschr. f. alttestamentl. Wissensch. XIX 180.

<sup>3.</sup> Fränkel glaubte in dieser Stelle eine Parallele zu Sm. 1046, Rev. 15-18 gefunden zu haben; er stützte sich dabei für den betreff. Passus auf Deutzsch's Übersetzung in H. W. 274 b, die aber, wie oben (s. S. 51) hervorgehoben wurde, abzulehnen ist. Ebensowenig können sich aber, wie Peiser in OLZ II 172 meint, likrur in Sm. 1046 mit der Bedeutung "legen" und יהים entsprechen, da ein Stamm הו der Bedeutung "legen, errichten" sonst nirgends nachweisbar erscheint.

<sup>4.</sup> So könnte z. B. יהופון, in Hinblick auf Esra cap. 5,10, wie Serbold in OLZ VIII 353 vorschlägt, recht gut in יהובו emendirt werden; dann wäre zu übersetzen: "Und die Fundamente sind (schon) gelegt",

von Gesenius-Buhl, Brockelmann, Dillmannund Delitzsch erfolgreich durchgeführte Spaltung von sogen. homonymen Wurzeln gegenüber den arabischen Wörterbüchern besitzt, in denen uns noch der alte Wirrwar in der Anordnung der Stämme und ihrer Bedeutungen entgegentritt. Andrerseits erscheint mir aber doch auch ein gewisses Masshalten in dieser Hinsicht für geboten und erachte ich es in Fällen, in denen sich, wie bei assyr. hāṭu und hādu, die Einheitlichkeit einer Wurzel ohne Gewaltsamkeit verteidigen lässt, für angezeigt, wenn man das Mittel der Wurzelscheidung einstweilen noch zurückhält.

# DER SECHSKÖPFIGE DRACHE

# VON JAMUTBAL

VON PROF. Dr FRITZ HOMMEL,

München.

Auf der Tafel Sm. 29 (Bezold, Catalogue, p. 1374), einem sog. Forecast-text, begegnet ein Gi-in-sag-VI-ki genanntes Land.

Damit ist offenbar zusammenzubringen die interessante Notiz aus K. 2837 (Catalogue, p. 480, grammatische Paradigmen):

LUGAL KI-IN-GI-SAG-VI = šar mat Ja-mut-ba-li.

also der König des "Landes des sechsköpfigen" = König von Jamutbal! Damit sind wir, da Jamutbal zwischen Abnunna oder Esnunna (östlich von Bagdad) und Ansan zu suchen ist, bereits im westlichsten Teile von Medien, dem Gebiete der feindlichen Horden von Gutium und Lullubi, und gerade in Medien treffen wir auch sonst Namen, welche mit Kingi (Land, opp. Berg) beginnen <sup>1</sup>.

Was bedeutet nun aber "der Sechsköpfige", wodurch dieses Kingi sich von den andern medischen mit Kingi beginnenden Namen unterscheidet? Wenn man an den dreiköpfigen Drachen Dahāka der Eranier?, der nach dem medischen Orte Kvirinta verlegt ist, oder an die 3-köpfige Schlange Menmen der Ägypter oder an die 7-köpfige Schlange ism der Pyramidentexte oder an die ebenfalls siebenköpfige Schlange des Ninib-hymnus II R 19, N° 2 (siehe meinen Grundriss, S. 125, A. 4) denkt, so ist von vornherein das wahrscheinlichste, dass auch hier eine ähnliche Vorstellung zu Grunde liegt, dass also Jamutbal von der Babyloniern als die Heimat eines bösen sechsköpfigen Drachen angesehen worden ist.

<sup>1.</sup> Vgl. Maxim. Streck, Zeitschr. für Ass., XV, p. 338.

<sup>2.</sup> Vgl. Wilh. Geiger, Ostiranische Kultur, S. 207, Hommel, Grundriss, S. 205, A. 1.

Ein solcher sechsköpfiger Unhold lässt sich nun aber in den Tat noch in der babylonischen Mythologie als sechsköpfiger Bock der östlich vom Tigris gelegenen Berge nachweisen. Man vergleiche folgende beide Stellen:

- a) Gudea, Cyl. A, XXV 24-26:
- 24. a-ga ku-lal ká-me-ba
- 25. ur-sag siq-qa-sag-VI sag-ar-bi
- 26. im-ma-ab ku-bi
- am Porticus ku-lal, an der Pforte der Schlacht,
- den Helden, der den sechsköpfigen Bock besiegt,

lässt er verweilen. (Anspielung auf seinen Sieg über Ansan.)

- b) Nergal-hymne, IV R 30, No 1, Rev. Zeile 11:
- sig (Zeichen  $\S u$ - $\S e$ -ku- $kak = at \check{u} du$  Bock) sag VI har-sag- $g\acute{a}$  mu-un- $b\acute{a}d = \S \acute{u}$ -ma ( $\equiv$  ditto) ina  $\S a$ -di-e ta-na-ar (Var. tus-mit).
- d. i. den sechsköpfigen Bock im Gebirge schlugst du tot (vgl. auch iluA-tu-du, Rm. 618).

Da auch anderwärts die Dämonen und Teufel in Bocksgestallt gedacht werden, so sind wir also vollständig berechtigt, von einem sechsköpfigen Teufel oder Drachen von Jamutbal zu reden. Als Analogie verweise ich noch auf die ursprünglich nach Kreta gehörende sechshälsige und zwölffüssige Skylla bei Gruppe, Griech. Mythologie, S. 408. Wenn CT. XVIII 29, 19-24 Jamutbal nebst Kis und andern Orten die heilige Zahl sieben als Ideogramm führt 4, so mag hier entweder eine Variante zum Sechsköpfigen Bock vorliegen (vgl. oben die siebenköpfige Schlange) oder aber es ist wie bei Erech und Ekbatana eine siebenfache Mauer gemeint 2.

# München, 11 März 1907.

1. Vgl. dazu meinen Grundriss, S. 388, A. 4.

<sup>2.</sup> Da Gudea Cyl. A XXV unmittelbar nach der oben angeführten Stelle von siehen Helden die Rede ist, deren Bild Gudea vor der Stadt aufstellen lässt, so wird vielleicht Jamutbal in dem in Rede stehenden Syllabar nach diesen siehen Helden den Namen "siehen" geführt haben. Vgl. dazu die siehen Söhne des Anu-ba-ni-ni von Lullub, KB VI, S. 292 f. und meine Assyriol. Notes § 39 (PSBA, XXI 1899, p. 115 f.).

# NOTE SUR LE NOM GILGAMES

PAR J. DYNELEY PRINCE, PH. D.,

COLUMBIA UNIVERSITY, NEW-YORK.

Les assyriologues ont longtemps discuté sur la vraie prononciation du nom du héros de l'Épopée de Nemrod, écrit idéographiquement: An-iz-țu-bar. Pourtant, l'équivalence an-iz-țu-bar = Gilgameš (Pinches, Bab. and. Or. Record, IV. 264 [82, 5-22, 915]) semblait devoir mettre sur la voie. Ce nom Gilgameš rappela immédiatement aux savants le roi mythique babylonien Gilgamos (Élien, Hist. Anim., XII, 21) auquel, du reste, étaient attribuées les qualités d'un autre héros mythique babylonien Etana, plutôt que celles de Gilgames (cf. Jastrow, Religion, 524). Or personne jusqu'à présent n'a, autant que je sache, fourni d'explication satisfaisante, fondée sur cette équivalence an-iz-țu-bar = Gilgameš.

Considérons d'abord trois théories importantes touchant la signification du nom de ce héros iz-țu-bar — Gilgameš. La conjecture de Hommel (die altisraelitische Uberlieferung, 39), à savoir que le nom Gilgameš — Gibil, le dieu babylonien du feu, + gam (gab) + iŝ, désinence élamite, doit être écartée. Jastrow a prouvé (Religion, 499. n. 3) que la présence d'un élément élamite (la désinence supposée -iŝ) dans un nom babylonien (Gibil) était très difficilement acceptable. Pour lui, an-iz-țu-bar désignerait le dieu (an) de l'arme țu-bar (avec le déterminatif préfixe iz(Giš)); mais cette solution n'est pas non plus satisfaisante, car nous ne connaissons pas d'arme appelée izțu-bar.

Jensen (KB.VI.416, n. 1) a donné une explication très détaillée des éléments supposés de ce nom IZ-TU-BAR = Gilgames. Les éléments Gis (IZ)-fu du nom IZ-TU-BAR répondraient à la syllabe gil du

nom Gilgameš, tandis que le signe bar répondrait à -gameš, forme d'origine et de sens inconnus. En outre, Jensen considère le dieu supposé Giŝ-țu comme équivalent au dieu Giŝ-bil (HILPRECHT, Bab. Expedition, I, 1, 13, nº 26: V R. 30, 161 = Gisbil, IV R. 1, 42), parce que les signes  $\tau c$  et bil ont un sens commun: elit arqi; il identifie par suite ce giŝ-țu (bil) avec la syllabe gil de Gilgameš. Il semble que, pour lui, gil soit résulté de la contraction de giŝ-bil = giŝ-țu.

Selon moi, les combinaisons an-iz-țu-bar et Gilgames ne sont que deux représentations phonétiques d'un même nom sumérien :

- 1) gis (iz) = gil, suivant la mutation bien connue du l en s (Prince, Materials for a Sum. Lex. 132; geltan pour gestan, et p. xi; del = lis).
- 2) Le signe  $\mp u$  a la valeur gi-in (VR. 39 34 e), qui figure dans Gilgames sous la forme ga.
  - 3) Le signe BAR dans 12-TU-BAR doit avoir la valeur mas.

En d'autres termes, la combinaison iz (gis)-tu (gin)-bar (mas) n'est qu'une variante des trois syllabes Gil-ga-mes = Gis-gi(n)-mas, prononcées sans doute Gis-gi(n)-mas avec a, à cause de l'harmonie vocalique. La forme Gilgamos, donnée par Élien, est sans doute le même nom, incorrectement appliqué à Etana, par une tradition plus récente et plus vague.

La signification de ce nom est bien plus difficile à fixer que sa prononciation. Je regarde l'élément gis + gil + comme identique au <math>gis des noms propres cités par Tallqvist (Namenbuch, 64): Gis + rabū + sa imēre (deux fois): Gis + sa + pa kan (pin) -cs (quatre fois). Ce gis de Gis + TU + BAR ne serait autre que gis = Gis = idlu « héros », Br. 5702, ou  $= rab\bar{u}$  « grand », Br. 5704, par suite du rapprochement phonétique de Gis avec Us = zikaru « vir », « homme », Br. 5048. Remarquer d'ailleurs que le signe UR = amēlu « homme », Br. 11256, a aussi la valeur gis, Br. 11247.

Dans le nom composé GIS-ȚU-BAR, le signe ȚU peut avoir, comme il a été dit déjà, la valeur gi-in, ou la valeur abrégée gi. Or gi = 1 signe du feu BIL  $= \bar{e}lit$  arqi « progrès de la végétation », Br. 4641;

d'autre part  $\tau u = \ell u = \ell lit$  arqi, Br. 11907; or  $\tau u$  a la valeur gi(n). Ne peut-on pas conclure de là que le  $\tau u$  de GIÉ- $\tau u$ -BAR signifie  $\ell litu$  « progrès », « croissance », surtout si l'on considère que mas = har signifie aussi  $\ell litu$  (Prince, Materials, 53) et, particulièrement,  $\ell litu$  « produit », Br. 1816, idée dérivée du sens primitif du signe BAR « se fendre, se séparer, germer »?

Je propose donc pour le nom  $Gi\acute{s}-gi(n)$ -ma $\acute{s}=Gil$ -ga-me $\acute{s}$  la traduction suivante : « héros divin de la production. »

#### Vient de paraître :

La syntaxe du verbe sumérien, par S. LANGDON, 100 pp. in-8°. Tirage à part des Babyloniaca, 1907. Prix net.....

Contenu: Première partie: Syntaxe.

I. Infinitif. — II. Participe. — III. Structure du préfixe verbal (a élément démonstratif; b élément prépositionnel, ra, ši, da, ta). — IV. Le verbe a être » et la conjugaison participiale. — V. Les modes. — VI. Formes négatives. — VII. Le pluriel. — VIII. Les verbes composés.

Deuxième partie: Liste des formes verbales classiques.

Appendices: 1. Tableau de la conjugaison sumérienne. — II. Conjugaisons

sumérienne et indo-germanique comparées.

Tiré à 125 exemplaires.

#### Pour paraître prochainement à ma librairie :

Les Inscriptions d'Assurnasirpal III, roi d'Assyrie, 885-860 avant notre ère. Nouvelle édition des textes originaux d'après les Estampages du British Museum et les Monuments, par Y. LE GAC.

Contenu du volume: Introduction. — Liste des estampages. — Inscriptions. — I. L'inscription des Annales. — II. Les inscriptions du Monolithe — III. L'inscription officielle. — IV. L'inscription de l'autel. — V. L'inscription du Lion rugissant. — VI. L'inscription de Balawat. — VII. Inscriptions diverses.

- VIII. Petites inscriptions. — IX. L'Obélisque brisé de Nimroud.

L'auteur de cette nouvelle édition des textes d'Assurnasirpal a pu, il y a quelques années, grâce à la bienveillance et au libéralisme scientifique du Directeur des Antiquités Assyriennes et Égyptiennes, mettre à profit la riche collection des estampages du British Museum. Beaucoup d'entre eux sont utilisés pour la première fois. Les textes annalistiques, entre autres, sont présentés dans une refonte appuyée sur tous les estampages qui s'y rapportent, et leur étude attentive a permis à l'éditeur de constater que les annales, sur plusieurs monuments, affectaient une forme non signalée jusqu'à ce jour. Des textes complètement inédits s'ajoutent à la série, déjà nombreuse, des textes du grand roi. Les monuments ont été l'objet d'une revision aussi soignée que possible, et, si quatre textes qui figurent dans l'édition des Annals of the Kings of Assyria, edited by E. A. Wallis Budge and L. W. King, n'ont pas pris place dans cette nouvelle édition, c'est que lors du séjour de l'éditeur à Londres, il n'a pu les étudier directement lui-même, et que, d'autre part, cette nouvelle édition n'a pas la prétention de donner tous les textes d'Assurnasirpal, dont la liste n'est, sans doute, pas près d'être close.

Prix....

#### En préparation:

L'Astrologie chaldéenne, par Ch.VIROLLEAUD. Texte cunéiforme, fasc. 2: Shamash (Le Soleil). Un fasc. de 60 planches environ, petit in-fol., 4905...... 5 fr.

Paraîtra ensuite le fasc. I Sin (la lune), et après : Ishtâr les planètes et les étoiles) et Adad (l'atmosphère).

#### Vient de paraître à ma librairie :

Grammaire éthiopienne, avec Chrestomathie et vocabulaire, accompagnée d'un appendice bibliographique et d'un double index. par le P. M. CHAINE, s. j. in-8°, 4 vol. de 308 pages. Prix broché, 40 fr. franco contre mandat.

Amener le débutant à faire le plus pratiquement et le plus tôt possible des lectures raisonnées de textes, telle a été l'intention de l'auteur. Dans ce but, il s'est appliqué à diviser son travail d'une façon simple et logique et dans la rédaction il a toujours visé à la clarté. Les points qui constituent la caractéristique de la langue éthiopienne sont tout spécialement étudiés; partout de nombreux exemples viennent à l'appui des règles. Dans sa chrestomathie l'auteur a gradué les textes, en les analysant et les annotant, afin de diriger l'élève dans ses premiers exercices de traduction.

Deux index et les tableaux complets des paradigmes forment un fascicule spécial annexé à l'ouvrage.

#### En août 1907:

MALLON (A.). — Grammaire copte, avec bibliographie, chrestomathie et vocabulaire, 4 planches, xu-500 pp. in-8°, 1907. 11 fr. franco contre mandat.

Cette nouvelle édition aura 150 pp. environ de plus que la première édition. Le prix est augmenté en proportion.

#### Extrait d'un compte rendu de la 1re édition:

« Le Père Mallon nous a donné ce qui n'existait ni en France ni ailleurs, une grammaire digne de remplacer celle de Peyron..... L'exposition est claire, nette, abondante, les définitions sont précises, les exemples sont bien choisis et en nombres suffisants.... Le Père Mallon a étudié son sujet avec une conscience rare, il l'a bien divisé, il l'a développé régulièrement.... Je suis assuré que sa grammaire copte n'aura pas moins de succès en France et dans les autres pays savants de l'Occident qu'elle en a eu en Orient. » G. Maspero (extrait de la Revue critique d'histoire et de littérature, n° 38, 16 septembre 1905).

T. & T. Philod

# BABYLONIACA

#### ÉTUDES DE PHILOLOGIE ASSYRO-BABYLONIENNE

PUBLIÉES AVEC LE CONCOURS DE

MAXIMILIAN STRECK ET STEPHEN LANGDON

PAR

#### CH. VIROLLEAUD

#### Tome II — Fascicule 2

| St. LANGDON,  | Syntax of compound Verbs in Sumerian Pages    | 65  |
|---------------|-----------------------------------------------|-----|
| _             | Sumerian loan-words in Babylonian             | 102 |
|               | Lexicographical note, națu, galādu-galātu     | 121 |
| _             | Review of L. W. King's Babylonian Chronicles. | 126 |
| CH VIROLIEAUD | De quelques textes divinatoires               | 135 |





PARIS
LIBRAIRIE PAUL GEUTHNER

68, RUE MAZARINE, 68

1907

#### PAUL GEUTHNER, 68, RUE MAZARINE, PARIS, VI°

Amener le débutant à faire le plus pratiquement et le plus tôt possible des lectures raisonnées de textes, telle a été l'intention de l'auteur. Dans ce but, il s'est appliqué à diviser son travail d'une façon simple et logique et dans la rédaction il a toujours visé à la clarté. Les points qui constituent la caractéristique de la langue éthiopienne sont tout spécialement étudiés : partout de nombreux exemples viennent à l'appui des règles. Dans sa chrestomathie l'auteur a gradué les textes, en les analysant et les annotant, afin de diriger l'élève dans ses premiers exercices de traduction.

Deux index et les tableaux complets des paradigmes forment un fascicule spécial annexé à l'ouvrage.

FERRAND (G.). Madagascar, I: Essai de phonétique comparée du malais et des dialectes malgaches, environ 320 pp., in-8°, Paris, Geuthner, 1908, environ 12 fr. 50 net. L'auteur, qui depuis longtemps s'occupe de l'étude de l'histoire et des littératures

des peuples musulmans s'est récemment attaché spécialement au domaine des langues malaises. Pendant son séjour à Madagascar il a pu recueillir un certain nombre de manuscrits malayo-malgaches dont l'étude forme la base du présent

travail. Sauf quelques extraits ces manuscrits sont encore inédits.

L'enquête de philologie comparée qu'a faite l'auteur lui a fourni des résultats tout à fait inattendus. La comparaison des langues malayo-malgaches avec le sanskrit lui a révélé l'existence d'un élément sanscrit dans tous les dialectes malgaches sans exception aucune. De ce fait, la date de la migration malaise sort du vague des conjectures: les Malais immigrés étant hindouisés, n'ont pu quitter l'Indonésie qu'après le commencement de notre ère. On trouve ainsi par des étymologies certaines, des indications relativement précises sur leur type culturel et linguistique. Cette question sera plus amplement traitée dans Madagascar tome II, qui sera spécialement consacré aux migrations successives des Malais, Arabes, Persans et à la pseudo-migration juive.

Dans cet essai de phonétique comparée figurent des formes empruntées à 33 dialectes (20 dialectes modernes, 1 vocabulaire Adtambahwaka ancien, 1 vocabulaire Anakara, les dictionnaires de Flacourt (dialecte sud-oriental) et Houtman [Betsimisaraka ancien] et aux manuscrits de la Bibl. Nat.). La comparaison du malais et de ces différents dialectes a permis d'établir les bases d'une phonétique malgache. Dans la plupart des cas, les courbes, notamment celles des diphtongues aboutissant à la monophtongue présentent autant d'intérêt pour la phonétique malayo-malgache que pour la phonétique générale. Comme l'un des nombreux résultats obtenus de ces études phonétiques signalons particulièrement la loi nouvelle de formation des

verbes transitifs et intransitifs.

GIRON Norm. Légendes coptes. Fragments inédits, publiés, traduits et annotés, par N. G., avec une lettre à l'auteur par E. Revillout, viii, 81 pp., gr. in-8°, 1907. 5 fr.

I: Entretien d'Eve et du serpent, — II: Le sacrifice d'Abraham. — III: Histoire

I: Entretien d'Ere et du serpent. — II: Le sacrifice d'Abraham. — III: Histoire de Marina. — IV: Histoire des filles de Zénon. — V: Histoire de la fille de l'empereur Basilisque.

L'introduction est un essai sur l'origine des légendes coptes!





### SYNTAX OF COMPOUND VERBS

#### IN SUMERIAN

#### BY STEPHEN LANGDON

The existence of compound verbs in Sumerian has been recognized since the beginning of the science of Sumerian philology. I propose in this article to study the nature of this branch of Sumerian grammar, founding the examination chiefly upon texts of the classical period. The principles of this language will never be fully discovered until we base our study upon the early texts, for the bilingual texts are mostly late and the Semitic translations very often misleading <sup>1</sup>.

On pages 237-8 of Babyloniaca I, the writer gave a short resume of the following study. He has, since the publication of la Syntaxe du Verbe Sumérien, so enlarged the work on compound verbs as to include all important cases which occur in cuneiform literature. Great precision in both Sumerian and Babylonian lexicography must be the constant effort of all Assyriologists; Sumerian is especially valuable for obtaining clear results as to the meanings of Babylonian words whose exact meanings can not be definitely established by the context or by comparative philology. The writer hails the recent comparative grammar of Brockelmann as well as the careful philological methods of Zimmern, Jensen, Meissner, Streck and others as a permanent step toward a trustworthy Babylonian dictionary<sup>2</sup>.

1. Many ritual texts are probably Semitic compilations.

<sup>2.</sup> It is of course necessary for any of us who are engaged in lexicography to express our admiration of Professor Delitzsch's lexicon. He had the courage to undertake the task which laid the foundation of scientific Assyriology and I would not be late in expressing my dependence upon his work.

a. Verbs compounded with śu (" hand ").

# 1. $\not\sqsubseteq \bigvee$ $\not\sqsubseteq \bigvee$ $\not\sqsubseteq \bigvee$ $\not\sqsubseteq \bigvee$ $\not\sqsubseteq u$ -ha-ha-r(a) "to allot".

Gud. Cyl. B. XV 7 udu-nitah ganam-zid-bi su-ba-ba-ra-da = "for allotting to the he-sheep the sacred ewes". ba-ba-ra is a variant of bar-bar = zāzu "allot", Meissner SAI 1003, and a synonym of mussuru, Br. 1774. su has added an intensive meaning to the root. The form here is the infinitive gouverned by post-position da and has the direct object ganam-zid-bi and the indirect object udu-nitah. It is already an established fact of Sumerian grammar that the subject and object are always in the direct case

1. muššuru Del. HW 432 and H 2 prt. utašir, inf. tušir King, Magic 21, 59 belong under ישׁין so Zimmern (personal information) and see Šurpu under išāru, also Brockelmann, Vergl. Gramm. 54; cf. also Br. 1774 bar=muššuru and Br. 1814 uššuru with SAI 987. Naturally all these references belong together under išāru. The appearence of i and w as m is very common especially in classic Babylonian; cf um-ta-și for uwtașși in Ištar's Descent into Hades obv. 42, 45 etc. Delitzsch's 'verlassen etc." is therefore to be replaced by "lead" or "direct, bring to, superintend, send "and to be brought under išāru II1 p. 311. Delitzsch's "gerade losgehen" for išāru II1 is the perm. piel="are directed, are sent," and his "sich auf sie stürtzen" p. 310 b belongs to שור whence šāru " wind ", cf. KB VI 469, root = " rush into", idgr. VIV R. 15, 47 and var. VI si(g) CT XVI 44, note 22. The word for "wheel", mašāru, is given by Delitzsch correctly under šāru ("go swiftly"). The other root mašāru has at least nothing to do with Dubbin "wheel" Br. 2716 and Delitzsch's "schneiden" is a conjecture based like Jensen's KB VI 377 on the supposition that dubbin here = a supposed inf. mašāru. It is at least uncertain that galbu HW 196 means "torn garment"; all that one can safely say is that galbu is agarment of some kind. karah = mašru (Br. 691 bar-ru?) is also the idgr. for sarāhu " cry" and mahasu "smite" SAI 457. The other idgr. for masru Br. 5493 gives little help since ur-ra as a verb may mean pašāļu " quench", šabātu " blow ", muššudu "deceive, trick" (so Surpu 54, 64); mašādu however in CT XVI 5, 190="touch" or "stir up", so in ASKT 87, 66, and BAV 356 "trouble". ur-ur BR. 11897 gives some light, šēlibu zibbatsu imtanaššar, here (IV R 11 a 45) the poet is describing the ruin of a city. The following line has ittidū šaqiš išassi (var. SBH 62, 24 ištanassi) = "the iltidu-bird shrieked on high". We might conjecture for line 45/6" the fox slunk his tail "(!). So far as present evidence goes, the root mašāru, of which we have certainly the I3 form and the adj. mašru, is of very uncertain meaning.

ending in u, i or e. The oblique case ends invariably in a. It is therefore better to read utu-nita or nitaha<sup>1</sup>.

2. EY EM BR. 7073-8 = dumšu (?), sūnu " a band", susubbu " head-dress for a woman" (see Meissner in MVAG 1904, 3 p. 53), šintatu, esēpu, mašāšu.

sintatu is found also Br. 10311 which is, beyond all doubt, to be read sub-bi-a. This gives us a new reading for Br. 10300 viz. sub. The idgr. is found in Gud. Cyl. B XII 1 in the sense of "pond for fish" and sub-bi-a means then "pond of water", which meaning the Semitic sintatu also has. The root is and "to drink" with nasalization for sittatu. Cf. Br. 7177?

As to  $es\bar{e}pu = sub$  (Br. 208) we now have a variant reading in  $\bar{s}ub$  (sub) Br.  $1422 = ez\bar{e}bu$  " to abandon", given by Meissner SAI 836, which shows that e-si-pu, and e-si-pi and u-sa-ap, ASKT 73, 19-21; 71, 9, are from the root 278. Delitzsch, HW 110 should be corrected accordingly. usapu (a noun, not a verb) means " desolation", a synenym of sub = miqtu, Br. 1433. ASKT 71, 8-9 pi-i  $\bar{s}i-ir-i-\bar{s}u$  u-sa-ap  $i-\bar{s}u-kan$  = " in place of its vegetation there shall arrive desolation".

The only verbal form yet found is  $\underline{su-su-ub-bi=limmasis}=$  'let him be made clean' Br. 7075; the Sumerian has the imperative without any prefixes. (The imperative to my knowledge occurs but twice in pure texts: Gud. Cyl. A XXX 14 (16) and Cyl. B XXIV 15 (17) zag-sal' glorify'!)

3. ► su-bal " to change ".

Gud. St. B VIII 17-18 di-kud-a- $m\grave{a}$  su-ni-ib-bal-e-a = (" who so ever) changes my decrees". Here the verb ends in a, the oblique case, because the sentence is dependent and the verb being closely allied to the usage of nouns is always put into the oblique form when dependent. The subject prefixe ni is followed by the object ib. Let it be said once for all that in Sumerian the prefixes take up and

<sup>1.</sup> In this article h in Sum, texts represents qh and in Sem, texts kh. See p. 103 f.

<sup>2.</sup> Br. 3832 Ab-Nam should be read of course es-sim, variant of Br. 5162.

repeat the subject, adverbs and object. Subject and object must be represented by elements with direct vowels u, e, i and adverbial elements by elements with a, ie. the oblique vowel. This rule, rarely transgressed for phonetic reasons, has been established by us elsewhere. ih in ni-ih-hal repeats the object in. Here we come to the first important point which is to be established in connection with compound verbs. The first element never entirely loses its primitive force and in the reproduction of the sentence-elements by the prefixes this element is generally reproduced.

It will be observed that  $\dot{s}u$ -bal takes the oblique case after it, as in Latin and Greek many compound verbs take the dative or genitive. Now in Sumerian the oblique case had all the forces of Latin dative and ablative. Nouns ending in a may be indirect objects, datives of interest, mere ethical datives, ablatives of separation, means or be the locative. Agent is always expressed as in Latin by a preposition (ta or da). We extract these rules from our larger work for the sake of treating the subject in hand with greater clearness.

su-ni-ib-bal means literally "he extended the hand", therefore di-kud-a-mà "my decisions" must be dative: "he extended the hand against my decrees". We have then a striking parallelism with Indo-Germanic compound verbs (ἐμποιεῖν, ὑποκεῖσθαι, obstare, einschreiben, etc.).

Gud. St. B VIII 38 di-kud-a-na šu-nu-bal-e=" no one changed his decrees". Here bal is without indication of subject or object. Sumerian in fact sometimes omits the repetition of subject, often of the object and very often of the adverbial elements.

When compounds are construed with the oblique case they are called of the *first class*. The above form is therefore of this class.

Cf. Gud. St. B VIII 43 di-kud-a-na šu-ni-ib-bal-e-a == "whoever hanges his decrees".

4. 美学 学真美 = kaṣāru " to bind ", Meissner SAI 799, 830; Th.-Dangin ZA XV 41.

- 5. ► su-idim "to kill, ravage"; Th.-Dangin "mettre en sang".
  - a) Urukagina, Tab. arg. I 8-9 é-gal ti-ra-ás-ka su-bi-idim.
  - b) I 10-11 abzu-ban-da-a su-bi-idim.
  - c) I 12-II 1 bára d·en-lil-lá bára d·babbar-ka su-bi-idim.
  - d) II 2-3 a-huš-a šu-bi-idim.
  - e) II 6-7 é-bàr-bàr-ra šu-bi-idim.
  - f) II 10-13 gi-ka-na d·nin-mah tir- azag-ga-ka-ka su-bi-idim.
  - g) III 3-4 ba-gá-a šu-bi-idim.

These are a few of the passages in which the famous raid of the king of Umma<sup>ki 1</sup>, which put an end to the early dynasty of Širpurla, has been described. We may translate a) "he ravaged the palace of Tiraš 2". b) "he ravaged the little sea". c "he ravaged the chapels of Enlil and Šamaš". d) "he ravaged the Ahus". e) "he ravaged Ebarbar". f, "he ravaged the gikan of Ninmah and the sacred grove 3". g) "he ravaged the Bagā".

In all these cases the compound verb takes the oblique case. The subject is repeated in bi-idim. Were  $\dot{s}u$  "hand" repeated, the phrase might be bi-in-idim, ni-in-idim, etc. The sense seems to be "stretch the hand against". The sign REC 278 may be read both idim, til (Cyl. B III 5) or sun. It is this sign which figures in  $\dot{s}u\text{-}idim$ , cf.  $til = laq\bar{a}tu$ , Br. 1486.

## 

Gud. Cyl. A XVIII 16-17 d-nin-gis-zid-da dingir-ra-ni su-mu-da-gál-gál = "the god N., his god, took his hand". Here the adverbial notion of association (da) is introduced into the verb form, though unexpressed in the sentence. Proper nouns are not

<sup>1.</sup> On um-ma as reading for Giš-Hu see ZA XX 421 ff.

<sup>2.</sup> Probably the city-treasury. The *tiras* and *abzu* or great basin for ablution in the temple court are mentioned together in Gud. Cyl. A X 16.

<sup>3.</sup> I do not understand the doubling of the genitive oblique case ka-ka which occurs only with two nouns in oblique construct, gikana is dative which accounts for the oblique genitive. One of the ka's must belong with Ninmah, "the gikan of Ninmah of sacred wood".

inflected in Sumerian, therefore the subject ends in a, the form of Ningiszidda everywhere. The noun in apposition has however ni the direct case. The form with object repeating su should be mu-da-an-gál-gál (phonetic for mu-da-ni-).

Rec. Tab. Chald. Nº 67 rev. 2 še-ka-ka pa šu-na-gál-la-an = "the chief scribe has attended to the grain account". Here both subject and object are omitted but the dative na is inserted. Literally "he has put his hand thereunto". First class.

## 7. ►Y -YY \$u-zid-gar " to do faithfully ".

Gud. St. B VII 7-9 dúg-dúg-ga d·nin-gir-su-ka-ge šu-zid-im-mi-gar = " he executed the orders of Ningirsu faithfully", literally " he put a faithful hand to the orders of Ningirsu". Here im is subject, mi repeats the object šu-zid and dúg-dúg-ga is oblique dative. Interesting is the double genitive ka-ge, ka oblique and ge direct. When the construct is oblique, the following genitive is also oblique, ie. ga or ka. Here ge is for the genitive of nin-girsu and ka genitive of the compound nin-girsu depending upon the oblique case dúg-dúg-ga.

Gud. Cyl. A II 13 ur-sag ma-a dúga su-zid ga-mu-ra-ab-gar = "oh hero, what orders shall I execute for thee faithfully?" mu subject, ra indicates a dative of interest (for thee) and ab is object repeating su-zid. The same phrase is repeated in Cyl. B II 19-20 with the variant verbal form ma-ra-a-gar, ma the oblique form of the m class attracted to the yowel of ra.

su-zig  $\equiv nadru$  (Br. 7124) appears to be a case of a compound in which the original sense of su is entirely lost. zig alone may mean "to rage" (Br. 2318).

IV R 2, 22 c (old edition)  $\dot{s}u$ -zig-ga- $\ddot{a}\dot{s}^{-1}\equiv nadru$  perm. " they rage".

IV R 24, 33/34 su-ha-an-zig  $\equiv$  (bunnata bināti) nandurat " (the appearance of the limbs) is ferocious". The Sumerian of this line

has another construction sig-alam-bi  $k\acute{u}r$ - $k\acute{u}r$ -ru-me gim su-ba-anzig which probably means "his form is grand; his limbs are ferocious" explaining me as the verb "to be". an appears to be an object infix but at best these late forms are grammatical barbarisms. The word  $bunn\~atu$  does not yet appear in the lexicons.

In classical Sumerian we find the term used grammatically correct in Entemena Cone VI 26-27 nam-galu-qal uru-na su-ù-na-zig — " let (his) soldiers go mad in his city". ù optative prefixe, na locative repeating uru-na; the phrase has neither subject nor object. Cf. St. Vult. obv. VIII 1 šu-e-na-zig.

8. Ex śu-tag " to adorn ".

Gud. Cyl. A VI 19  $g^{i\dot{s}}ginar-bi\ kug-g\ddot{a}^{+}\ za-gin-na\ \dot{s}u-\dot{u}-ma-ni-tag$  = "adorn this chariot with gold and precious stones". This is an instance of a compound verb which has lost the force of its first element and takes the direct object. Here the direct case ginar-bi is the object repeated in the verb by ni. The instrumental cases kugga and zaginna are repeated by ma. The subject is omitted together with the internal object  $\dot{s}u$ .

Gud. Cyl. A XXII 6 é im-gab-a-bi he-nun abzu su-tag-ga-ám = "the temple, its imgab was adorned with the riches of the sea". Participial form with the verb "to be", ám. This is a favorite method of expressing the passive in Sumerian and is all the more striking because only Indo-Germanic languages express the passive by means of the verb "to be". Verbs which take a direct object are termed second class.

9. El El su-sar-sar " offer ". Variant of sa-sar-sar = karābu, Br. 7034.

1. Reading g a' for g is probable; cf. a - ga = ag u "a crown" Cyl. A IV 16 aga not age since the form depends on postposition su, "as to the crown"). Cf. also g as g as g as g Cyl. A IV 25; Cyl. B XIV 13. In all these cases the oblique ending of instrument is necessary which renders the reading ga probable. The values g e, g a for Br. 4565 are certain. So in ge - em - ma - tug = linihhu passim, misunderstood by E. G. Perry LSS II 4 p. 41, 23, cf. BA V 647, 1.

IV R 17. 13 a hul-li-es sub-be sa-mu-ra-da-an-sar-sar  $\Longrightarrow$  "gladly he offers thee presents". The object is sub-be, repeated by an (for ni), ra " to thee". da probably repeats the idea of agent; the line is incomplete and hence the verb form obscure. The verb belongs then to those compounds which take a direct object ie. to the second class.

Gud. Cyl. A I 13 nig-gal-gal-la su-mi-ni-sar-sar = he offered large offerings". Here the verb takes the oblique case as usual after compound verbs. The classical usage had become changed so that the compound sank into the second class in the variant discussed above (a late text). Classical verb first class, post-classical second class.

10.  $\not\sqsubseteq \not\downarrow \qquad \dot{s}u-d\ddot{u}$ . This reading is assured by the variant  $\not\sqsubseteq \not\downarrow \qquad ( ) \not\downarrow \qquad$ 

Gud. Cyl. A IV 25 gi-dub-ha azag-gă-a su-im-mi-dǔ = "a shining tablet she held in her hand". The exact meaning of su-dǔ is not known. The construction employs the dative. The infinitive occurs Cyl. B VII 12 gag-gis sag-imin su-dǔ-a-da = "for holding the ensign of seven heads". Again VIII 10-11 nam-X ki-sir-bur-la-tki su-dù-a-da = "for receiving the prayers of Sirpurla". Whatever be the exact meaning, the verb is a compound of the first class.

11. EY YY≒¥¥¥¥ su-úr "deface".

Gud. St. K II 1-2 galu mu-sar-bi [su-i]b-ta-ab-[ur]-a  $\equiv$  "whoever defaces this inscription". Compound of second class with direct object mu-sar-bi repeated by ab.

Gud. St. B VIII 8-9 mu-sar-ra-bi šu-ib-ta-ab-úr-a. = Idem.

Gud. St. C IV 8 mu-sar-a-ba šu-ne-ib-ur-a. The verb here takes the dative. The sense of "deface" is also lost in favor of the idea of "applying the hand"; this is evident from the omission of the infixe ta. We have here an example of a compound in process of change towards the second class.

- 12. EY SYNYSY su-il "raise". Only in infinitive with direct object. Gud. Cyl. B XI 15 gan-gal-gal-e su-il-la-da = "for causing the fields to produce".
  - 13. EY EY ⟨ Y (" to do magnificently ".

IV R 16 b 34 a-bi Nam-Ru su-gal-ù-mu-e-ni-ul. The correct reading of Nam-Ru is unknown. It is impossible to base any argument upon the grammar of so late a text. The most important point for the grammar is that the first element of the compound \( \)\ \( \)\ \( \)\ is capable of being modified by an adjective. This would be like taking a word as χειρονομῶ "to move the hands" and separate it into χεῖρα μεγάλην νομῶ.

14.  $\not\sqsubseteq \bigvee \not\sqsubseteq \bigvee \bigvee$  "to make abundant" (su-pes); "to cause to come"  $(su-k\bar{\imath}r)$ .

Gud. Cyl. A XI 9 kalam-e he-gál-la su-he-a-da-pes-e = "may the land be filled with abundance". The passive of Sumerian verbs must be expressed by the insertion of da or an instrumental infixe ma, na, ba. These may be omitted when the means, agent or instrument has been clearly expressed in the sentence. The passive is rare and most forms with da are active implying the idea of "accompaniment, being with", which is the original force of da. In the above phrase the instrumental, hegalla, in oblique case is repeated by the infixe da.

Gud. Cyl. B XIX 14-15 pa-te-si-da sir-bur-la-(ki)-e he-gál-la su-mu-da-pes-e="Sirpurla was filled with abundance by the patesi". This sentence illustrates the striking parallelism between Indo-Germanic languages and Sumerian: the agent expressed by the preposition da and the means by the oblique case hegalla.

The infixes ta and da originally expressed the notions "from,

<sup>1.</sup> For an excellent example of instrumental force of ma and ha, cf. AL<sup>3</sup> 136, 3 ha-ma-ab-bi = liqqaba "may it be spoken", with variant SBH 99, 50 ha-ba-ab = liqqaba. Here ma, ba are in instrumental case showing that the action is caused by something.

out, of, with "; they both have this force in verbal forms. When the form is passive, the ta and da repeat the idea of agent, expressed or understood. Cf. Eannatum, Gal. A VI 6-7 é-an-na-túm-da nim sage-e-dá-sīg = "Elam was smitten by Eannatum". For a full analysis of passives and the usages of da and ta, cf. Babyl. I 225 f.

Gud. Cyl. A XVI 22-23 gug-gi-rin-e me-luh-ha-ta su-mu-na-kīr-e — "he caused porphyry to be brought from Meluhha". The dative na is here ethical, ie. "for himself". The ta "from" is not repeated but in line 21 the form is complete kur-bi-ta mu-na-ta-ē-ne. su-kīr is variant of [F] [] which is the familiar phrase in the dates of historical documents, contracts, lists, etc. Br. 7238 gives the meaning pahāru. Cf. CT VI 7 a (date); Rec. Tab. Chald. 4 col 5; 276 obv. 1, 20; 277 (date) and passim. The ideogram is of the second class.

15. EY \* su-gid " observe ".

Gud. Cyl. A XII 16 más-bàr-bàr-ra su-mu-gid-dé : "he observed the pure presage". One should notice here in addition to the dative object that the oblique ending a is expressed only with the adjective, not with - (Var. of + asipu, Br. 1738). The scribe, of course, read masa. In all syllables where the vowel is not indicated, the word must be inflected direct or oblique according to the syntax. Ibid. 17 más-a su-ni-gid = "he observed the presage"; más-a-ni ni-ság = "the presage was favorable"; Cyl. A XX 5 mas-a su-ni-gid = idem. Compound of first class.

16. Ey & su-dú " to complete ". For the equivalent asāmu " adorn " see OLZ VIII 3 rev. 5; IV R 12 rev. 8.

Gud. Cyl. A II 15 me su-ga-mu-ra-ab-dú = " I would execute the oracles for thee".

Gud. Cyl. B V 23 é-a nam-isib-ba su-mi-ni-d $\dot{u} = \dot{u}$  in the temple he executed the oracles  $\ddot{u}$ . ni object reproduces su. The compound takes the dative.

17. EY w su-gar "wash". This meaning is evident from

the variants Gud. Cyl. B XVII 17 šu šu-mu-gar and Gud. St. B. VII 29 šu šu-mu-lah = "I washed my hands". It is impossible to tell in what case šu may be until better examples of this compound are found.

b. Compounds with igi (" eye").

18. (Y → igi-bar " regard " (original idea: " turn the face sidewise to see").

Gud. Cyl. A XIII 18  $ka-al-bi-\check{s}\check{u}$   $igi-zid-ba-\check{s}i-bar=$  "he cast a pious look towards the kal ".

Idem XIX 4-3 ka-al im-tun uru-na-ba-šú igi-zid-ba-ši-bar="he cast a pious look towards the kal, basin of his city". Cf. Cyl. B XIII 2.

Here the verb is construed with the preposition  $\delta u$  (ana), repeated in  $ba-\delta i$ . Whenever a verbal form with infixe  $\delta i$  occurs, the sentence either contains the preposition  $\delta u$  or the idea of "towards" is implied.  $\delta i$  never occurs in passives. The direct case kal-bi before the postposition is a barbarism; cf. the correct ending in uru-na-ba; ba is the definite article belonging in sense with kal.

CT XXI 32, 8-9 ka-šag-šag-zid-da-mà igi-zid-he-in-si-bar = "may he be favorable to my prayers". Here the original construction with  $\delta \dot{u}$  has developed into the regular dative construction, the only vestige of the original idea being repeated in  $\delta i^2$ .

IV R 35 nº 6 II 3  $igi\ nam-til-la-ka-ni\ mu-si-in-bar-[a] =$  "(when) he turned his lifegiving regard toward me". Here the element igi is modified by a construct: "his regard of life". ni pronoun direct belongs with igi, the object. A curious fact of Sumerian grammar is the genitive oblique case ka, ga, following nouns in the

<sup>1.</sup> A box for making sacred bricks.

<sup>2.</sup> That the infix  $\delta i$  is a development from  $\delta i$  (Br. 10509) no longer needs demonstration. Observe the oblique form of the passessive first person  $m\hat{a}$  not so-called Eme-Sal. The supposed existence of two dialects in Sumerian does not exist. That the language developed toward a more phonetic form of writing is natural, but most of the so-called Eme-Sal readings exist in classical texts,

accusative <sup>1</sup>. These few cases are not exhaustive but they illustrate all the usages of this compound, which, originally construed with the preposition  $s\dot{u}$ , developed into the dative construction. For further examples, cf. Gud. Cyl. A I 3; XXIII 17; St. C II 13; Cyl. B II 3; St. B IX 18.

Gud. Cyl. A XXVII 3-4 é-sa-gab-a-bi ug-hus-ám kalam-ma igi-mini-ib-gál = "the temple Sagab, like a ferocious leopard, observed the country". mi reproduces é, and ni the noun in apposition Sagab, ib is for the direct object igi; kalam-ma dative object.

IV R 26, 40 b a  $\tilde{s}u$ -nu-lah-ha igi-im-ma-an-sum = " has he seen water of hands unwashed?" Dative object reproduced by ma.

IV R 26, 43 b ki-ela šu nu-lah-ha igi-im-ma-an-sum=" has he seen a maiden who has not washed her hands?" Not only the construction demands the reading ki-ela, but the participle in agreement nu-lah-ha.

Lugal-zaggisi OBI 87 III 29-31 kalam-e ki-ság-ga igi-ha-mu-dadű = " may he behold the country with benevolence". Second class. Observe the da repeating the ablative of manner kišagga.

Gud. Cyl. A I 18  $g\dot{u}$ -de-a en d-nin-gir-su-ra igi-mu-ni-d $\ddot{u}$ - $\dot{a}m$  = "Gudea turned his gaze towards Ningirsu". Verb construed with ra as igi-bar (n° 18) was construed with  $\dot{s}\dot{u}$ . The scribe might have repeated the ra in mu-ra-ni but the classical language rarely does this. These two examples show the development from the construction with a preposition to the second class. N° 18 developed only into the first class. We shall add here an interesting example of the second class:

IV R 35 nº 6 II 1-2 iti (Br. 9426) -ság-ga-ni igi-ma-ni-in-dŭ-a = "(when the god) beheld his favorable sign". We have here a

<sup>1.</sup> See Babyl. I 239 a.

double object iti-ság-ga-ni and igi repeated by ni-in; ma is ethical dative, "for him", and the subject is left unrepeated.

22. ( igi-gar " consider ".

Gud. Cyl. A I 20-21 é-ninnūa išib-bi gal-gal-la-ám igi-mu-na-ni-gar = "he contemplated Eninnū, whose secrets are grand". The dative na leaves no uncertainty as to the case of é-ninnū since ni the direct object must be for  $igi^4$ .

c. Compounds with sag ("head").

23. ► | | sag-sum " give as a present " 2.

Gud. Cyl. A I  $26 \text{ nam-nun-ni sag-ma-ab-sum-sum} \equiv \text{``he has}$  given me the royal power as a present ``. Second class; ma ethical dative; ab repeats the object; subject omitted.

Gud. Cyl. A XVIII 20 ka-al sig-bi sag-im-mi-dŭ = " the sacred basin, its brick he ...". The verb takes the direct case repeated in mi. Cf. Cyl. A XIX 7; St. E IX 3.

25. ► | | ► sag-mar " smite". Dialectic for gar = mahāṣu (cf. CT XX 36, 14).

CT XV 11 7 sag-ni-mar ki-bal-a-a-zu-š $\dot{u}$  = "thou smitest thine enemies". Verb is construed with the preposition  $\dot{s}\dot{u}$ .

Gud. Cyl. B III 11-12 é-ninnū d-en-zu ù-tud-da sag-im-ma-da-ab-di = " Eninnū rivaled the offspring of the moon-god", literally "the one created by Sin". ù-tud-da in the dative. Observe that the idea of accompaniment in "rival" is expressed by da, while the dative is repeated in ma. Compound of first class.

1. On the relative phrase iših-bi gal-gal-la-am, see Bahyl. I 230.

<sup>2.</sup> The sense of present noted but twice in Br. 3526, is very common in classical texts.

d. Compounds with á (" hand ").

27. (a-ág-gà "announce an oracle".

Gud. Cyl. A XV 11 <sup>d</sup>·nin-zag-ga-da á-mu-da-ág = " an oracle was announced by Ninzagga". This is not a verbal compound but shows how such compounds originally arose. The original sense " make an oracle" never passed into a real verb capable of taking an external object.

28. ► YYY (YYYEY á-il " exalt " (original sense : " lift the horn "Br. 6553).

Gud. Cyl. A XXII 22-23 bára-gir-nun-na ki-di-kud-ba ú-a sir-bur-la-(ki) gud-gal-dím á-ba-il-il = "the shrine gir-nun, place of judgement, the caretaker of Širpurla like a great ox elevated (its) horn", ie. "glorified it". Compound takes the oblique case bára; notice also the two nouns in apposition both in oblique case. In cases like this where the scribe does not reproduce the elements in the prefixes it is difficult to assign ba to its proper antecedent. It is most likely the dative with subject and object omitted. The full form would be mu-ba-ni-il-il.

e. Compounds with sag (" heart")

Gud. Cyl. A XXII 12-13  $d \cdot en-ki-da$  e-an-kir-ra-ka sag-mu-ti-ni-ib-kus-sa = "by the aid of Ea he conceived the idea of the temple Ankirra". ka shows that ankirra is construct; ni-ib indicates a double object, hence e must be direct case. We have already noted that genitives depending upon direct objects are in the oblique case. ti (=ta) repeats da.

f. Compounds with tig(ga) ("neck").

30. Ty Sy gú-sig-sig " enrich " (?)

Gud. Cyl. A IX 18 mu-bi-e an-zag-ta kur-kur-ri gú-im-ma-sig-

sig="" his name unto the limits of heaven will enrich the nations".Second class. ma ethical dative: "for himself".

Gud. Cyl. A X 27-29 é-ba-gá ki-banšur-ra-mu dingir-gal-gal šir-bur-la-(ki)-a-ge-ne gú-ma-sig-sig-ne = "the great gods of Širpurla will enrich the house Baga, my dining-hall". é direct case as the mu with the noun in apposition shows. The nuance of ma is obscure. Subject and object omitted. Compound of second class.

Gud. Cyl. A XV 10 gù-de-a uru-ni gir-su-(ki)-šú gú-mu-na-sig-sig="Gudea gathered (wood) for his city Girsu"; "gathered" in sense of "make abundant".

31. in a difficult construction Ur-Bau, St. VI 6 nin gú-a sig-a-ra = "for the lady who...". Here sig is the verb and gú or tig is in the instrumental case. Cf. IV R 30 b 5-7 gú-sig-sig = pahāru.

Gud. Cyl. B XI 21-23 gan-zid-bi...  $g\bar{u}r$ - $g\bar{u}r$ -bar...  $g\hat{u}$ -gur-gur-ra-da = "that the sacred field might fill the clean granaries". The construction is closely parallel to the gerund construction in Latin pro campo fructum ferendo, although one expects the oblique case gan-zid-ba with da.

Gud. Cyl. B XV 2-4 a-gal-gal-e sc-sig-sig-a gūr-dul-gūr-bar ki-sir-bur-la-(ki)-ge gū-gur-gur-ra-da = "that the great waters (ie. canals) might fill the granaries of Širpurla with much grain". Notice again the infinitive governed by da with subject in the nominative.

g. Compounds with ka ("mouth").

33. > [ ka-kešda "choose, appoint" (original sense: "tie the tongue" ie. "bind under oath").

Gud. St. D III 8-10 galu má-gúr-bi nu-banda-bi ka-mu-na-kešda = "the sailors and the captains he appointed (enlisted?)". Second class; na ethical dative.

Urukagina, Cone BXII 26-28 d·nin-gir-su-da uru-ka-gi-na inim-bi ka-e-da-keš = "with Ningirsu, Urukagina made this compact".

Gud. Cyl. B VIII 25 dúg-si-sá-e ka-kešda-ag-da = "for binding by oath the upright discourse". Infinitive with attached ag. In OBI 125 obv. 16 the construction with direct object is also found.

ka-keš-du = samādu "to yoke", Gud. St. L II 6 and RA III 1203. It is not likely that KA-KES = kisru "rent" is a Semitic loan-word; the form qesri = qisri occurs in BA V 422 no 11, 10 which makes it probable that SAI 434-5 are to be connected with the same root qasaru. The form with v is undoubtably an attempt to reproduce v, and is to be connected with v is ie. "force, compel".

34. >= [ inim-sum "speak, command".

Gud. St. B VII 21-23 gù-de-a alan-e inim-im-ma-sum-mu = "Gudea commanded the statue to say". Second class.

35. ►► ► ► ★ ka-gi '' revoke ''.

The two difficult passages in Urukagina, Cone B XI 13-16 we will not reproduce here. The only light that we can throw on the passage is to call attention to the dative after *ka-ni-gi*. See SAK p. 52.

Gud. St. B I 17-19 sá-dúg-na é d·nin-gir-su-ka-ta ka-he-ib-gí = "let some one revoke his sacrificial regulations from the temple of Ningirsu". To regard sadug-na = sattuki-su as subject is contrary to the fundamental principles of Sumerian grammar; the case is oblique and dative object. ib repeats internal object ka. Compound of first class.

Gud. Cyl. A VIII 20 ur-sag nig-dú-e gù-ba-a-de="oh hero, thou announcest what is fitting" Verb takes direct object nig-dú-e. Neither of the two objects are expressed in the prefixes, so that the

oblique form ba-a may indicate either ethical dative or instrument; in the latter case nig- $d\dot{u}$ -e is subject and the form is passive i= "oh hero, what is fitting is announced by thee").

Gud. Cyl. A VII-2 é-a  $d\bar{u}$ -ba mul-azag-ba  $g\bar{u}$ -me-ra-a-de = "for building the temple she announced for thee the pure star". Here construed with dative mul-azag-ba. The prefixes express only "for thee". The verb is used intransitively in Cyl. A XIII 3  $ama^{-1}$ -a  $dumu^{-1}$ -da  $g\bar{u}$ -nu-ma-da-de = "the mother quarreled not with ther) son".

Gud. Cyl. B XI 13  $nam - X^2$ -ság-ga gù-de-a-a-da = "for saying good prayers". Infinitive construed with dative.

Gud. Cyl. A XIX 26 galu nig-tur ka-a gub-ba-dim - "like a person who eats little". The object nig-tur is uninflected which leaves doubt as to the construction but the fact that ka is inflected in the oblique case favors the interpretation SAK 411 "to put food in the mouth".

38. ► ☐ ☐ qalālu "mock, make sport of".

Only in participle: Gud. Cyl. A XIII 4 ama-ni-ra  $g\dot{u}$ - $d\ddot{u}$ -a = " (the child) who mocks his mother".

#### h. Compounds with al.

39. ≿ێヾ 🖛 "dig, make a canal".

Urukagina, Cone BXII 29-33 saga mu-ba-ka 3 id-tura gir-su-(ki) ni-tug-a d nin-gir-su-ra al-mu-na- $d\bar{u}$  = "in the middle of that year the little canal which supplies (?) Girsu I dug for Ningirsu". The participle ni-tug-a must be in agreement with id-tur, hence the dative is certain after this verb.

Idem, Cone A III 5-7 idi ki-ág-gà-ni ida nina-(ki) gin-a al-mu-na-

- 1. Noun indeclinable.
- 2. REC 316.
- 3. The oblique genitive depends upon the oblique case šaga which expresses the idea of time. There is no other way to account for the ka.

du = "as to his beloved canal, canal flowing by Nina he dug". ni direct case disagrees with gina. It is likely that idi ki- $\acute{a}g$ - $g\grave{a}$  is an accusative of respect. Compound of first class.

40. ► [() > [] > [] al-zig-zig (not yet found in a verbal construction) = III 2 of masa "be enough", Br. 5755, here parallel with šeqū "be full of rage"; Del. HW 422 Tarqu... ana ekem Muşur ustamşā = "Tarqu was filled with malice to seize Egypt". maşū "be wide", in III 2 " puff oneself up". It is not likely that the root מצא " find, etc. " HW 421 and Muss-Arnolt 570 exists in Babylonian; cf. Ges.-Buil-Zimmern 407 and KB VI 383. At least all the forms given in the two dictionaries under masū "reach, etc." belong under maşu " be wide, sufficient". The passage cited by Muss-Arn, from IV R 61 b 32 sihiraka atasakka = "as thou wast vet young I made the sufficient". For III 1 with mala (forms with mala all belong to the root masū " be enough, etc. "), cf. Ham. Code XXX, 75 mala libbi-ša la ušamzi-ši = "as she wished, he has not made her satisfied". I GRAY, Samas-Texts pl. 2, 42 mala kappa nițil enă-[sina] ul imșu samămu = "the heavens are not so wide as the wings of their vision". II perm. in active sense, mussū salmāt-sun= "it scatters their corpses far and wide". From this sense is developed the idea "demolish" in sense of spread destruction, cf. BA V 633, 23 māta la māqiri şarriš tumassē = mu-un-salsal-li (Br. 10924) = "the land of the evil minded thou in wrath sweepest with destruction ". Used of mountains SBH 108, 27. For the notion of "scatter", cf. Meissner, Supplem. 59 b.

41. ≿∭ ₩ "dig a trench, grave etc.; excavate".

Gud. St. B V 1 ki-mah uru-ka al-nu-gar = "in the city no grave was dug". al-gar is a noun in Cyl. B X 11.

The sign AL must therefore have the meaning "cavity dug in the earth". Whether the word allu "basket" is a loan-word from this sign is doubtful. alluhappu = "wicked-allu" originally refers to a pit dug to catch animals. AL in Br. 5767 syn. kašdu HW 598 really seems to mean "excellent, complete" as Del. says; cf. siru "large, excellent" Br. 5749 and especially AL used so frequently in lists; for ex.  $\langle \succeq \succeq \swarrow \rangle =$  "adult cow" RA III 127, RADAU, Bab. History, 368;  $\succeq \succeq \swarrow \rangle =$  "ripe grain" CT VIII 30 A 10 etc. It is therefore certain that three words allu, perhaps all loan-words, exist: 1) "cavity, pit, canal"; 2) "basket"; 3) "excellent, complete". 1 and 3 at least are loan-words.

## i. Compounds with zag ("side").

42. ₹₹ zag-gin "rival" (sanānu, cf. Br. 6506).

Gud. Cyl. B XVII 21 arad-dé lugal-e zag-mu-da-gin-ám == "the servant was equal to the master". Second class. Variant passage Gud. St. B VII 33 has lugal-ni "his master".

Br. 6505 ZAG-DU to be read sa-du (not zag-gar-du, Muss-Arn. 259) may perhaps mean "couch" but uncertain. The value sa is to be added to the syllabic values of ZAG ie. from sag! zag-du r Br. 6518 is a variant writing for zag-du Br. 6506 = "go at the side, rival", or, with zag in sense of asaridu, = "go in first rank", ie. sāpā "be made famous" etc.; but see correctwriting for āpā, sāpā = \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}

43. Ex " order, put in definite place" (?).

Urukagina, Cone B VII 11 zag-ni-us-us-an, said of fields and temples. Cf. the date in Strassmater, Warka no 1 zag-ni-us, said of a throne.

<sup>1.</sup> ZAG had also the values sig and si. Cf. zag-hi-li = sihlu, a plant VR 7, 79 and written also zag-hi-li-keš Br. 6512; cf. ZIMMERN, Rit. 99, note 1 urşu not a loan-word = "morser", with determinative abnu, cf. ZDMG LVIII 954.

#### j. Compounds with sar, dug.

## 44. 🕸 🖞 dug-mar " oppress".

Gud. Cyl. B IV 13 pa-te-si-ge uru-a dug-ne-mar = the patesi reduced the city to obedience ". This is a variant for  $\mathbf{X}$   $\mathbf{Y}$  sig-gar = "to make low". Compound of first class.

According to K 11437, 23 = K 11447, 3-5 (KNUDTZON, Gebete an den Sonnengott) dug-gar = maštu "violence". sah-maštu HW 493 is a compound of sahū + maštu, cf. KB III 415. sahū I, II HW 492 f. are to be brought under one root sahū "refuse, be rebellious, be in disorder". Cf. KB VI 335. A second root may perhaps exist in IV imp. nashimma ana alika tūr = "(oh Enlil) show thyself merciful, return to thy city", IV R 28\* nº 4 rev. 6, certainly "be generous" and "show oneself generous". The same root = "withold oneself from a thing, cease work" and "be lame".

# 45. 4 国国=?

K 3138 rev. 12 (Gray, Šamaš pl. 16) the wizard dug-ne-in-dib-dib; the object of the verb is the sick man.

#### k. Compounds with im.

## 46. \*\* \*\* \*\* = palāhu "fear, cause to fear ".

Gud. Cyl. B XIV 23-24 kur-kur-ri-(hu)-dim tar-ba dumu <sup>d</sup>·en-lil-lá-da ní-mu-da-ab-te-te  $\equiv$  ' like the bird kurkur, by the TAR (?) of the son of Enlil he filled him with fear ". Hardly to be classed as a compound.

#### l. Compounds with $\dot{u}^{-1}$ .

# 47. (Y-) | Y - | Y - | Y ' attend to, regulate ". Variant

<sup>1.</sup> REC 247. On this sign and its usage one may consult my article on  $\hat{U}$  in RA, VI.

of \text{Y} \times \text{Y} \times \text{W} \times kunnu, that is zāninūtu kūnu=" to regulate the caretaking".

Gud. Cyl. B VII 5-8 gar-ud-da ga más-lulim-ma ud-gig-c túm-a..... d-nin-gir-su kú-a nag-a-ta-bi ù-a-mi-zi-zi = "Ningirsu regulated the white bread and the milk of the goats which are brought in day and night along with the things to eat and drink". Compound of first class. Notice the agreement of the participle túm-a with the dative objects and the accusative of duration of time ud-gig-e in the direct case. The same phrase in Cyl. B VI 4-7.

Used only in inf., Gud. Cyl. B XII 1-2, apparently with direct object.

Formation from KU-KU = salalu, Br. 10550 and for probable reading — g = nahu, salalu, cf. Cyl. B X 16; Cyl. A VII 5; XVIII 2, all with ending -ga. In late texts -b, CT XV, 50 rev. 7; nahu is written in classical texts with  $\Box$  and  $\Box$ , but never with  $\Box$  tug, which excludes a reading tug for nahu, salalu.

CT XVI 31, 121 gal-la hul ù-nu-Ku-Ku-ne="(the evil utukku's) and gallu's who rest not".

Only as adjective: CT XVII 12, 12 igi-bi-ta du-du-ni u-il-la = ina mahar tal-[lak]-ti-su  $saq\bar{u}ti$ , "before his path (ie. high way)" <sup>1</sup>. This passage is to be added to SAI 3362.

<sup>1.</sup> Sumerian: " before him, in his high-way ".

#### m. Compounds with ki (" place").

52. () ≥ " place, etc. ".

Gud. Cyl. A XX 26  $\acute{a}$ -gare  $\acute{ki}$ -im-mi-tag = "he founded the wall". The direct case of  $\acute{a}$ -gar is established by the direct case of  $\acute{mi}$  which repeats the direct object. Second class.

Br. 9670 gives ki-tag =  $l\bar{a}bu$ , but upon what grounds I do not know.  $l\bar{a}bu$  here following nakru "enemy" V R 16 a 36, may mean "the destroyer" (from  $la\bar{a}bu$ ) =  $l\bar{a}ibu$ ?

53. (E) " place, etc.".

Gud. Cyl. A XI 21. gire-mu ki-ni-ne-u $\check{s}$  = "I shall place my foot". The direct case is assured by the direct form of the possessive mu. Second class.

Gud. Cyl. A VI 15 gir-zu ki-ni-ne- $u\check{s}$  = " thou willt set thy foot".

54. ( 'institute'.

Gud. Cyl. B I 14 amar + še-amar + še-ra-zu-a (cf. Br. 9096) nig-sul-a ki-im-mi-us-us = " he instituted magnificent offerings". The object is dative; the infix <math>mi repeats the internal object ki.

55. (E) my my "dispose, fix ".

Gud. Cyl. B VI 10 éš-é-ninnū ki-uš-mu-gà-gà = "he fixed the chambers of Eninnū". The construction is not indicated.

56. (YEY ki-túm "bury". For reading túm not gub, see SAK 68°.

Gud. St. B V 2  $gal\acute{u}+idim\,ki-nu-t\acute{u}m=$  "no corpse was buried". See also references in SAK, l.~c.

57. (IEV) : (love". ZIMMERN, LSS II4 p. 4. 1. 25, reads ken-gad; ken is at least very probable, cf. Leander, Lehnwörter 40, but ag seems probable from Eannatum, Galet A VI 1 deniminge ken-an-na-ág-gà-da = "by Innina who loves him".

Eannatum, Brick CT IX 85977, cf. SAK p. 26, i. Col III 8-10 denin-gir-su-ge é-an-na-tûm ken-mu-na-ág, variant SAK p. 28 note

c has é-an-na-tum-ra d-nin-gir-su, etc. Inasmuch as the direct object is frequently indicated by ra or ar (cf. Babyl. I 228), one may safely refer this compound to the second class. Cf. for ra further ma-ra, acc. of mu = iasi SBH 98, 29.

58. (IEV ki-sig, hence loan-word kisikku, place where the ritual of the cult of the dead was performed, karpat kisikku a vessel used in this ritual. Cf. BA V 619, 17 among the sacred names of a god é-ki-sig-ga-ge, "house of the kisikku-ritual"; galu ki-sig-ga = mu-sa-ki-sap kispi = "one who offers the bread for the cult of the dead ", CT XVI 10 b 9. ki-sig-ga = kasāpu kispi " break bread for the cult of the dead "; cf. CT XVII 37 K 3372 where spirits of the dead, called here the ilāni kamūti "bound gods", arise out of Hades ana kasāp kispi u nāq me. In K 3928 rev. 6 (GRAY, Samas-Texts pl. 7) kisiqqa is followed by ki-a-naq, indicating the places where the bread and water are offered to the dead. The same ideogram is apparently used for the place kisikku and the ritual kispu as well as the act of offering kasāpu " break", hence iksupu kusāpu " they broke bread ", ie. " made crumbs ". On kusāpu, small piece of bread, see Delitzsch AL4 170; Harper, Letters IV 341 obv. 10; LSS II p. 81; Babylonian Exp. of Univ. of Pennsylvania XX nº 24, under ( W. For variant kasapū see last reference. For further reference to kispi, breaking of bread for the dead, cf. um kispi, K 6012 (PSBA 1904, 56).

59. () 公主 公主 " sit on the ground ".

Gud. Cyl. A V 10 answ nitah á-zid-da lugal-mà-ge ki-ma-har-har-e = "a donkey crouched at the right of my lord". Cyl. A VI 12.

60. (E) ki-dur "install 1.

ZA XVIII 253 date mu en ga-es ki-ba-dur = " year in which the priest Gaes was installed".

1. The reading is REC 468 an evident confusion with REC 467 which has the readings durun, dur.

61. **()** = kanášu " bend ".

K 4830, 11 Gray, Samas-Texts, pl. 14) ki-bi-ib-gam = usaknis.

62. (E) ( ie down ".

Gud. Cyl. B XVII 3 mu-da-ab-dug-gi="she made her bed with him—said of marriage of Ningirsu and Bau". ab as object repeats ki-nad" bed"; dug for sig  $\coprod$  = "act of laying—down"; the form is construed with the postposition da.

## 63. 〈图图

Only and and can mean "dwell, repose" and the value tug seems excluded by the fact that it belongs to where the lubustu, subatu (see n° 50). A reading tib, [tig?] for the active is favored by ti = asābu, Br. 1696 and cf. SAK 46 h with Babyl. I 258!. A complete confusion of and the "dwell, inhabit" exists in classical texts. We know however from King's Hammurabi 58, 30 that was employed to write Br. 9824, and from kikurru, loan-word for subtu CT XVIII 26 K 4181, 49, we know that the classical word was kidur (on interchange of d, k, cf. dim, kim). Inasmuch as the verb means "enter into a position, take up an office "dur must also have had the meaning "inhabit" as well as "dwell" contrary to my previous conclusion l. c., and Thureau-Dangin, l. c.; cf. date in ZA XVIII 253 mu en ga-eš kiba-dur "year when the priest Gaeš was initiated into office"; here due to carelessness.

#### 64. (E) W ki-gar = šakānu " erect, install".

Gud. Cyl. A X 15-16 ti-ra-áš abzu-dim nam-nun-na ki-im-ma-ni-gar = "he installed the Tiras like the great bowl of ablutions". The prefixes im subject, ma dative (?) and ni object indicate a compound of the first class. In this case ti-ra-áš-a would be the full form. The object ni excludes a passive SAK 101. Jensen's statement, KB VI 333, that šakānu means fundamentally "lay, place" is thus

clearly established. Used as participle in é-azag-gì-a an-ni ki-gar-ra = " as to the shining temple erected toward heaven" Cyl. A XXVII 8. Cf. OBI 43 II 8; CT XIII 37 fragment at left corner below á-dam ki-mu-un-gar = [nammasū ista]kan" he produced beasts"; here also apparently of first class.

CT XVI 6, 230 nig-bi ki-gar-gar-ra = mimma šum-šu i-pa-aš-ša-hu, and cf. 233, 235. pašāhu II <sup>1</sup> " allay " is syn. of šakānu " lay "; here gar-ra = munīhu, mupašših and ki-gar-gar-ra = ipašsah, intrans: " oh thou who bringest all things to rest, who allayest all things, by whose incantation all things are composed".

#### n. Compounds with sal.

65. ★ ►► ' ' care for '.

Gud. Cyl. A XX 16 d·nina...es-bar-kin-gà sal-ba-ni-dúg = "Nina cared for the oracles". The reading kin-gà is not certain; gà is perhaps only phonetic. The verb must be used with dative for it is repeated in ba and the internal object sal by ni. The subject is omitted. Compound of first class.

Gud. Cyl. A VI 21 an-kára á-nam-ur-sag-ka sal-ù-ma-ni-dúg = "may he pay attention to ankar, the arm of valiance". Same construction.

Gud. Cyl. B V 24 es-bar-kin sal-mi-ni-dúg.

Ibid XIII 7-8 sig ki-šir-bur-la-(ki)-ka sal-zid-ba-ni-in-dúg = "she care faithfully for the bricks of Lagas", literally "promised faithful care". The construction here has double object, ni-in for sig and sal showing clearly a compound of second class; ba is locative for širpurla. The verb belongs apparently to both classes.

In CT XV 17, 16 a-a-zu..... sal-zid-ma-ra-ni-in-dúg = "thou givest pious heed to thy father", both ni-in as double object and the direct case a-a-zu (dative a-a-za) indicate the second class. Cf. also line 15 a-a d-nannar lid-men lid-ne-ra sal-dúg-ga-zu-de = "oh father Sin, ox of the crown, in thy care for the flocks"; here inf followed by ra as sign of accusative.

Ham. Let. 66, 6 har-sag-ga sal-zid-di-eś dúg-ga = "who cares for the earth faithfully"; here construed with dative, harsagga. Cf. sal-zid-de-eś = kunnā " faithfully", V R 44 III 38.

It seems evident from sal- $sag = damq\bar{u}tu$ , sal- $h\dot{u}l = limuttu$  as well as from sal- $d\dot{u}g$  that the feminine in Sumerian could also be used to form abstracts.

o. Compounds with Br.  $11191 = sig^{-1}$ 

66. ♠₩ ► Y ♦ " cause to be bright".

Gud. Cyl. A XVI, 31 (dag)-su-min-e ud-da-ám sig-mu-na-ab-gi = "he made bright as the day the sumin-stone". Compound takes direct object. na is here ethical dative "for it", referring to the temple. ab phonetic for bi or ib is object. Second class.

Gud. Cyl. B. VI 3 ése d'nin-dub-ge sig-mu-gi-gi = "the chamber of Nin-dub was bright". It is impossible to regard és as the object "he made the chamber bright", for in that case the genitive nin-dub would be oblique.

Cf. Cyl. A XXIX 12; B. XIX 1, VI 3.

OBI 87 II 43-45 ki ninni-éš-(ki)-e....sig-mu-da-gi-gi="he made the place ninni-éš brilliant". The nuance of da in the six verbs II 26-III 2 is not clear. Notice the omission of the objects in the prefixes.

The inf. occurs in form of relative phrase with suffix (cf. Babyl. I 214) in Cyl. A IX 14 d·im-gig-hu)-dim sig-gi-a-bi = "which shines like the divine bird Imgig". As participle in Cyl. A XI 3 d·im-gig-(hu) an-sar-ra sig-gi-gi = "the divine Imgig shining in the expanse of heaven".

p. Compounds with ud (" day ").

67. 🔄 🙀 ud-zal = namāru " shine, be luxurious".

OBI 87 II 26-29 ud-ba unug-(ki)-gi ka-zal-a ud-mu-da-zal-zal-li = " at that time Erech was made to shine with radiance". ka-zal Br. 668 according to SAI 447 = mutallu. Inasmuch as ka- Br.

<sup>1.</sup> sig = brick "has the dialectical reading \*e-ih\* for which see Br. 7492. The word sig has both the meanings "brick" and "brightness".

561 also = dalālu and part. I ² muttallu and the latter ideogram can be read ka-sil, there is no doubt about the derivation of muttallu from dalālu "reverence, fear"; see Muss-Arn. 623 who cites several false derivations. A direct proof of the reading ka-sil is Ham. Biling. II 14 ka- = dalīlu "reverence" and in l. 15 si-il-li=dalālu. The notions "obey, be humble "are incorrect for dalālu. muttallu then means "the one worthy of praise, who wins praise for himself, the revered". dullu cited with murṣu HW 219 means "fear". "Hinfālligkeit, etc." are likewise false. dullu "duty" arises from the notion of "worship, fear".

As to ka-zal = tasiltu, it is certain that we must assume a synonymous root for its explanation. Delitzsch's explanation from "" "desire" is doubtful, since all the cases cited by him under II¹ p. 633 are from sahālu, \(\simeq \ldots \) "filter", probably going back to a root with h not h (cf. SAI 50, Küchler, Medizin p. 80) and used in II¹ for the act of dedicating weapons, KB VI¹ 338. The meaning of ka-zal as "blazing, enlightening" is clear from Cyl. A XXX 8 zal-ti ka-zal = "ray of light which lightens". The root is therefore probably \(\simeq \text{\text{``}} \text{`` kindle a fire, excite love"} \) and \(\simeq \text{\text{``}} \text{`` be consumed with love", hence synonym of } dalālu\$ "revere". tasiltu then from \(\text{``} \text{``` be enflamed with love " may perhaps be a direct derivative from the tafa al form and means, as Delitzsch says, "desire"¹.

Gud. Cyl. A V 8-9 a-am-zid-da igi-mu gub-ba ti-bu-hu galu-a ud-mi-ni-ib-zal-zal-e. The double object ni-ib points to an external direct object ending in -e. The meaning is not clear; cf. Cyl. A VI 10 and SAK 94.

### q. Compounds with $\Psi$ .

68. ₩ ξニ\\ nig-ra "strike".

Gud. Cvl. A XIII 9 nin-a-ni igi-na nig-nu-mu-na-ni-ra = "her

<sup>1.</sup> ka-zal = mutšilat "she that delights". SBH 38, 24 probably a denominative from tašiltu; one expects muštilat.

mistress did not smite her face". First class; na infixe repeats igina; ni repeats nig. Same passage Gud. St. B IV 12.

69. ₩ ⇒ y gar-zu = gamālu "spare".

CT XVI 32, 168. nu-gar-ra-zu-su = ana la gamāli. gar-zu =  $\bar{\imath}d\bar{u}$  in VR 50 a 33 = Br. 11989 galu gar-nu-un-zu-a-ra sag-ba-an-di-ib-dug-a = "(the shameless and destructive one) who cursed the man who was not aware thereof". Both verbs in dependent construction ending in a. ra sign of acc. governs galu, object of compound verb sag-dib-dug. So I understand the latter verb for sag-EM-KA(?) =  $ar\bar{a}ru$  "curse". gar has only abstract effect on the verb zu, cf. the n. pr. lugal-gar-zu (Huber, Personennamen, p. 131 and see note 4 gar-zu = gamālu here, not  $id\bar{u}$ ) means " the king is merciful"; same name in Tablettes chaldéennes inédites (RA IV 69 ss.) no 34. Cf. nin-gar-zu and gin-gar-zu-zu, Huber, pp. 144 and 104 4.

70. \(\psi\) " levy taxes"; Cf. Br. 11993 nig-kud-da = miksu "tax".

Gud. Cyl. B XII 13-15 udu-a-ba ... nig-kud-nu-ag-da = " for not levying taxes on the sheep". ba indicating dative object allows us to put the verb in the first class.

The verb makāsu "tax" occurs in the syllabar entered by Meissner SAI under no 301 kud, which renders kasāsu impossible (Brown-Ges., cf. Muss-Arn. 538). For miksu, cf. further miksu kari Ham. Let. 28, 3. Šalmanassar freed the city Ašsur from the miksu kāri, AOF I 404. Johns, Ass.-Bab. Law, p. 202 miksu nibiri, cf. p. 206 "ferry-tax", whence perhaps miksu kāri "quay-tax" (?).

71. W ~ ( nig-til = naparkū " cease"; nig-nu-til-la = la naparkū I R 5 nº XX 16. BA I 301 clay peg of Sin-idinnam I 16. til in this sense is probably a variant of ~ ; cf. Br. 1512.

<sup>1.</sup> Hunen's book is so arranged as to make it difficult to find his material quickly. Why, for example, place ni-ni p. 141 a before nin-a-ba p. 141 b? gin-nin-ni 105 b before  $gin^{id}$ , nin-gir-su. It is surely not necessary to take determinatives dingir, galu sal, etc. into account when arranging Sumerian words.

72. ₩ ► III = lāšu "knead". Cf. Ges.-Buil-Zimmern 346 wrongly cited lašū and ZDMG LVIII 952 (Zimmern).

The meaning is clear from CT XVII 22, 135 ur-bi u-me-ni-šar-šar nig-lag-ga u-me-ni-lag = išteniš bulul-ma lu-uš-ma = ' (an old woman shall grind three kinds of grain), mix them and knead them". For further example of balālu = "mix" Br. 8214, cf. Gud. St. F IV 1-2 ganam zid-da sil-zid mu-ni-šar-šar = "he mixed the sacred ewes with the lambs", and cf. Gud. St. F III 17; Muss-Arn. 166 still neglects the fundamental meaning; for literature on lāšu, cf. idem, 498.

## r. Diverse examples.

73. 🛨 🛪 🛒 pa-è " adorn, do well, do what is fitting".

Gud. St. B V 14 denin-gir-su lugal-a-ni nig-dû-e pa-mu-na-è = "as to Ningirsu, his lord, he did what was fitting". Second class. Notice the oblique infixe na, ethical dative. Compare also VII 6 and mu-na-è in Babyl. 1265.

IV R 17, 45 a za-e al-du-un-na-ás saga-gig-ga si-ha-ni-ih-si-sá-e = "thou in thy march directest the dark headed peoples". The verb form ba-ni-ib indicates a compound of second class, but the object sag-gig-ga is dative. Little dependence can be put upon the compositions of the post-classical period.

Gud. Cyl. B IV 1 é-e d'asar-ri su-si-ba-sá = "Asar prepared the temple for him". The form su-si-sá takes the direct object. Compare Gud. Cyl. A XX 22 me-e su-si-im-ma-sá.

Galu-Babbar, Clou arg. (CT I 96-6-12, 3) 11-12 me-bi šag-bi-a si-im-ma-ni-sá = "its regulations within he arranged for it". One of the few examples in which the simple phrase si-sá Br. 3463 is seen in its ancient function as a compound. si-si-sá belongs to the first class; si-sá and šu-si-sá to the second.

75. Sty "set on fire".

Entemena, Cone II 36-37: na-rú-a-bi izi-ba-sum = "he set fire to the stèle". The verb takes direct object which shows how widely used it had become. Although the verb occurs very frequently in the Tab. arg. of Urukagina, the scribe has not indicated the case of the objects or else they are proper names which the Sumerians rarely inflected. The phrase always takes the form izi-ba-sum. Why the ethical dative should be expressed and never the object or subject is not clear. The form may then be everywhere passive.

76. The "touch with a flame (?)". ZA IX 223 izitag-ga = lipit išāti, cf. SAI 3127; idem pilši šahunu " a hole burned through", cf. SAI 3128 and KB VI + 528. á-zu izi-ne-tag = "thy side shall be touched by fire", so Thureau-Dangin for Gud. Cvl. A XII 10. In Cyl. B III 22 the verb = "roast" or "bake", gar izinu-tag = " unbaked cakes". For same verb with "flesh " šēru, cf. SAI 3130 synonym of sēru šume SAI 441 " roasted meat " and cf. CT IV 6 rev. 7. For lapātu "touch", cf. KB VI 1 379, and for "act of purifying by fire" LSS II 1 100; I 6 40, 38. The verb thus came to have the meaning "purify"; Ham. Let. 44, 10 ummanam luput-ma; cf. BA IV 473. From the idea of "touch, cling to" comes talpātu " array " in "Šamaš talpāta ša urra tallika = " oh Šamas thou goest in array of light", Gray, Samas p. 14, 44. For II2 ultappu = "daub, smear, touch with cement" ZA VI 245, 15; Zimmern, Bab. Neujahrsfest 129. From idea "occupy oneself with "comes lipit qati HW 383 and talpittu "creature", svn. of amelūti, nammaštu, ZA IX 163, 28.

77. = qalālu "burn"; the form "of qalū" "roast" is found to my knowledge only in II R 48 g 31. The Sumerian verb in sense of "purify by fire" is frequent.

Gud. Cyl. A XIII 13 izi-im-ma-ta-lal = "(he purified the city), he cleansed it with fire". Cf. infix ta in sense of "away", ie. "caused impurity to go away. Cf. St. B III 12; C III 7; E II 22, III 12; F III 2. The same ideogram is used for the name of a month RTC 306 obv.2 end.

78. Sty Sa-hir, whence loan-word saharru SAI 1968 a "plague" or "sickness"; another form of the same word suharru [suhurru?] see Muss-Arv. 754. Used as verb in K 3138 rev. 11 = obv. 12; K 4610, 17 (Gray, Samas-Texts) galu derab-kanme-qil sa-ba-an-hir = ša ahhazu i-li-'i-bu = "he whom the ahhazu-demon has tormented". lubbu (not lubbū Br. 3118, cf. K 5425 B obv. 8 in CT XIX 10 and subbu 7, so new edition leaving the length of final u at least doubtful = "torment", also from this root. Two roots la abu must be assumed: 1. 255 " burn", whence labtu "roasted corn", ZDMG 1904, 912: K 55 obv. 11, syn. of qulu, and 2. la abu "entwine, wrap", idgr. sa-hir. For second sense, cf. CT XVII 42, 12 lubustu libtu "the garment that enfolds". A la abu with meanings "bedrängen, etc." HW 364 does not exist. An other ideogram for la abu "enfold" is dih SAI 2602, syn. of lamū and sahāru (dub) "surround". lību, li'ibu SAI 2603 = Delitzson's "Plage" HW 364. The li 'bu which HW gives = Br. 3066 "fever" belongs to להב "burn".

79. (dialectic am VR. 11 e 7 and for ag cf. loan-word agullu (ag-gul) "hatchet, ax", Br. 12135), the word ag Br. 4735 often does no more than to strengthen the root and may be used as first element of the compound or as the verb itself ie. second element (cf. dúg-ag" employ speech" Br. 776, and ka-gar in same senser. See further ág-sar-sar = rakāku "make fine, mince up "SAI 3224; a value rakāku "mince" is therefore to be assumed for syn. of balālu "mix", and cf. ruqqu "salve" CT XIX 19, 44 f., with LSS II 13. Also CT XX 37, 12-14. See also ág-lal = ṣamādu and lal = ṣamādu, Br. 4775, 10107.

<sup>1.</sup> ITI is a Semitic value from ittu " sign, apparition" (?)

81. Y≡Y €Y " proclaim ".

Gud. Cyl. B IV 3 cs-bar kin-ba-an-sum = "he gave forth oracles". Probably second class. The compound kin-gi-a (Br. 10765) send ", is not yet found in a phrase from which its construction can be determined.

82. W ► ► \ \ \ '' measure", probably dialectic for ► ( )

₩, cf. aka = madādu Br. 4742. This ideogram is found very frequently at the end of temple lists of grains and animals and generally with a proper name between aka and gar. Cf. CT V 19 I 22-30 aka Ur-Bau ba-a-gar = "Ur-Bau has measured" or "the measure has been made by Ur-Bau". But cf. CT V 17 I 31 a-ka-a ba-a-gar = "the measurement has been made". A variant is a-ka-a-gà; cf. CT V 19 I 11 a-ka Ur-Bau dumu Ba-zid gà-gà-dam. See also CT V 18 IX, CT I 4 II 11 and passim.

Ur-Nina, Tabl.  $\Lambda$  (SAK 2) II 7 a-mu-na-a-TU = "he dedicated(?)".

84. We sarâqu "give, dedicate" HW 691 b; for reading a- $r\bar{u}$  see n° 83 and examples Bahyl. I 267. A strengthened form of  $r\bar{u}$ .

85.

St. Vult. obv. III 10 a-mu-ni-kid.

86. YY ≻YYYY ≻YYYY = sahāṭu " peal".

IV R 12 rev. 23 a-ba-an-sil-sil = usahhatu" (who ever) strips

off". nun is a variant of sil = salāļu "sever" Br. 387 and cf. si-il = salāļu BA V 632, 18; cf. NUN = qalāpu "peal off" Br. 2626 to be read sil. Cf. also a-sil = butuqtu Br. 11382 from batāqu "sever" ie. "water which breaks through". CT XIII 34 rev. 2 sushiturpa = "let loose (i.e. "cut off and send") a cloud"; a is here a modifying and unnecessary element.

87. W EL a-keš = rakāsu, var. á-keš ASKT 88, 48; 90, 57, 59. Strengthened form of Br. 4331.

IV R. 27 a 32-35 a-nir gig-ga mu-un-na-ra-ab-gà-gà = marṣiš uštannah.

98. W. (Y) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(\) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

90. **YY (Y— (Y— )**  ēr-pad = bakū "weep" Vir. 11628?. Gud. Cyl. B X 17 igi ēr-pad-da = " eyes which weep". Cf. ē[r] dug-ga pad-a = ? SAK 12 col. II 17.

91. 🗱 🛌 🔀 ša (?)-inim " speak"

BA V 633, 37 ša-inim-ma-zu = ina epēš pī-ka. This passage supports a Sumerian reading ša for Br. 41958, cf. Br. 7389. In as much as Gar and  $\dot{U}$  (Br. 9458) interchange in compounds  $^{+}$  and  $\dot{U}$  (Br. 8744) is a variant of ša (see n° 89), the reading ša for Br. 9458 seems certain.

1. Cf. RA VI (article on the sign  $\dot{U}$ )

92. EYY - KY& " establish, fix, create ".

CT XV 10 rev. 2 e-lum ní an-na a-sá-za-dim ša-mu-e-da-gál = "oh lord! the terrible heavens thou hast fixed as thy pure waters".

93. sub-be ša-šar-šar  $= kar\bar{a}bu$  "pray unto, offer to".

Br. 823 sub-be ša-mu-ra-an-šar-šar = "he prays to thee". Verb takes direct object sub-be, only one of the objects is repeated by an for ni.

94. ša-gub "cause to be placed" Br. 7056. The passage cited from IV R 17 a 17 has the active construction in Sumerian šagzu-ta tig-ge ud-da ša-ra-da-an-gub = "in thy heart daily he caused repose to be". Line 38 d-galu-gàl-lu dumu-a-ni-šū šu-bar-zi-zi-de bur-e-eš ša-ra-da-gub = "the patient he entrusted piously to his son that he might guide him a right". The Sem. line gives an erroneous idea of the original: "oh man! into the hand of his son, oh thou, piously has he placed thee". It hardly seems possible that Br. 2316 has comprehended the passage.

95. **★ ★ =** arāru '' curse ''.

IV R 13 a 34 as-ám mi-ni-ib-sir-ri=irrar-šu. Cf. VATh. 251 obv. 22 and Hrozný, Nin-ib 22 f. Compound of second class.

96. 🚉 🔀 sakāpu " overthrow ".

IR 5 n° XX 11 giš KU-ta gù erim-bi kàr-ne-in-dar-ra-a = "when he had defeated his enemies with (his) weapons". Second class. In suffix-conjugation: Urukagina, Plaque ov. IV 20-23 Urlumma... kàr-dar-rā-ni = "Urlumma... whom he had defeated", cf. Babyl. 1214 See Entemena, Cone III 32.

97.  $pa-\dot{e}=\bar{a}p\bar{u}$  Br. 5638, when used in active sense, belongs to the second class; Ham. Let. 60 IV, 2-4 nam-lig-ga-ni pa-ne-in- $\dot{e}$ .

<sup>1.</sup> That sar is to be read, is clear from Gud. Cyl. A VII 8 su-ma-ra-ni-ib-sar-sar a verb of 2<sup>nd</sup> class with external object sub-be omitted. The occurrence of sub-be in n° 93 explains the double object ni-ib here. Br. 4314 is to be read sar and the form kes, Kirg, Magic 40, 8 is due to careless writing.

<sup>2.</sup> Written ga probably by error for ge; the verb being of  $2^{nd}$  class requires direct object.

98. Y "crect, set up". Originally "set up an inscription", then a verb taking direct object as in Eannatum, Galet EIV 18-19 na me-silim-e na-ne-rú-a="the stèle" of Mesilim was erected". Cf. idem I 7 and St. Vult. rev. XI 3.

In the foregoing list will be found all the important compound verbs in Sumerian. Striking is the fact that most of them are compounded with words signifying parts of the body. Even thas probably to be interpreted as meaning the finger pointing at something. When compounds arose the original construction in all Indo-Germanic languages was naturally with the dative, that is, action upon the first element (a noun) for, to or against a thing. When however this combination had been worn down into a single psychological idea, the whole became a verb and the prefix losing its character as an object gave way to the exterior object which then passed into the direct case from the oblique. Naturally much used compounds are found at the very early epoch already advanced into the second group, cf. nº 8. In other cases we see compounds in early texts used in the first class and in late texts passed into the second class, cf. nº 9, and in case of nº 11 a compound is seen in process of decay even in the inscriptions of the same king.

The existence of compound verbs puts Sumerian out of the Semitic group and into the Indo-Germanic. In addition to the parallelisms between Latin and Greek and Sumerian pointed out in Babyl. I 225 f., 230, 284 ff., and here under n° 3 etc., we mention the still more striking parallelism of the biliteral roots. Naturally not many roots can be identified with Indo-Germanic biliterals, but the following instances seem to us self evident.

1. tag Br. 3786. This word has notions of "breaking, smashing". The root however in classical inscriptions rarely means anything but "adorn, fix well", cf. n° 8. In addition compare Fossey 1814 tag = suklulu" to complete". This root is connected with tax, tec in τίχτω, τέχνη, texo and English thing.

2. ag "to do" Br. 41941 = 4735,2772. This well known Sumer-

ian word for "do, make, etc" seems to be connected with the Indo-Germanic root  $f\alpha\gamma$ , seen in  $\delta\chi\circ\xi$  "carriage", veho "carry", way, wayon, etc... Sumerian appears to have lost the digamma at a very early date.

- 3. gar " work, make, wear off" Br. 11943. Compare root gar in γέρων, granum, ruga (grūga), kernel, churn.
- 4. rig "break, etc." Br. 2553 (form in classical period always rig). Compare Indo-Germanic Frax in βήγγυμι, βάκος, frango, break.
- 5. ag, am "to love" Br. 4745 may be connected with Latin  $am\bar{o}$ , cf.  $\grave{a}\mu \epsilon \acute{\nu} \omega \nu$ . The root, of course, was cam, seen in carus.
- 6. ul, ulli "other" Br. 9133. That Sumerian ul, ulli, etc. had the meaning "other" is evident from Bur-Sin, Brick E 16 (RT XX, 67-68) ul ul-li-a-ta" since those other days". Compare also Gud. St. B VIII 27. M. Thureau-Dangin has certainly discovered the correct meaning in Gud. Cyl. B II 11 é-ul = "l'autre temple"; again in VI 2. The passages leave no doubt as to the fact that ul means "other". With this compare ἄλλος, alius, alter, else.
- 7. ūlu "oil", HW 65 a, connected by Jensen KB VI 1, 381 with Aramean iul. But see JRAS 1905 frag. 81-4 28 line 26, BI-AŜ-A-AN = ūlu sinnu, oil of grain, and cf. Br. 3123. ullu Br. 9147 means oil, cf. CT XXIII 44, 2 ina ülli kēm BAD, with oil of the BAD-meal. The word is connected with ξλαιον, oleum, huile.
- 8. urudu "bronze" Leander nº 233, Pehlevi rōd, rōī, Lat. raudus. In CT XV 2, 47 we-ri-im. ērū, Br. 3878, abreviated loan-word.

# LIST OF SEMITIC WORDS TREATED IN FOREGOING ARTICLE <sup>1</sup>.

allu, 1 basket, 2 cavity, 3 excellent 82 f.

bunnātu, appearance 70.

dullu, fear 91.

esēpu — ezēbu 67.

1. Figures refer to pages.

kasāpu, break bread 87. kisikku 87. kusāpu, crumb 87. I la'ābu, burn 95. lābu, destroyer 86. II la'ābu, wrap 95.
lapātu, touch 94.
talpātu, array, dress.
talpittu, creature.
lipit qati, occupation.
lāšu, knead 93.
maṣū, be wide 82.
I mašāru=išāru, direct etc.,
66.

II mašāru, imtanaššar = ?, 66 mašru, 66. miksu, makāsu, a tax, to tax 92. mutallu, the revered 91.

pudū, toes  $(?) = p\bar{u}tu$  83.

qaṣāru, qešru etc. 80.

ruqqu, salve 95.

I sahū, refuse 84.

II sahū, be merciful 84.

sa'ālu, filter 91.

sakānu, install, begin etc. 88,

97.

sintātu, a pond 67.

tašiltu, desire 91.

usapu, desolation 67.

# SUMERIAN LOAN-WORDS IN BABYLONIAN

## BY STEPHEN LANGDON

Upon the basis of our present information we are able to say that the Semites were already ruling in central Mesopotamia before 3000 BC, and that they had wrested the dynasty of the city of Kis from the ancient royal line of Mesilim in the days of Urumus and Manistusu, before the time of the powerful Sargonic empire of Agade. We can sav further that not only the rulers but the majority of the people of the Kis and Agadean dynasties were Semites, since the names of most of the common people on the stele of Manistusu are Semitic. This certain information, however, by no means allows us to limit the possibility of conjecture as to the early movements of this people whose migrations from central Arabia have been decisive features in the history of humanity. It may be suggested that the Semitic rulers who began to menace Sumer and Akkad from the north before 3000 BC were representatives of a vast expansive Semitic 1 movement whose southern branch moved into Egypt, conquered and absorbed the primitive negro peoples of the Nile and founded the empire of Menes.

It is of course very probable that their language contained at that time all the phonetic elements which characterize classical Arabic as we know it. We may reasonably suppose that they possessed the sounds', ', h, h, t, g, d, d, d, and d, as well as d. Following the analogy of other North Semitic dialects, whose phoneticism we better understand, as Hebrew, early Aramaic and Phænician we

<sup>1.</sup> The few linguistic remains of Sargon, Narām-Sin and Maništusu show strong linguistic affinities with North Semitic languages, cf. natānu OBI II rev. 7 later with sonant nadānu.

may suppose that they lost h to and h: t to s; g to g; d to z; d and z to s; g to g; g to g; while s went to s, in other words we assume that when the Babylonians felt the need of borrowing the Sumerian system of writing their own phonetic system had lost h, t, g, d, d, z and s.

Now Sumerian phonetics as we know it comes to us from syllabars made to teach Semites the pronunciation and meaning of Sumerian words. This system of teaching only arose long after Semitic had been written with Sumerian signs. In constructing such a system the teachers, whether Semites or Sumerians or both working together, invented the simple method of trying first to explain Sumerian words written ideographically by placing the sign in the central column, writing the Sumerian phonetic pronunciation to the left and the Semitic word, spelled with syllables which had already been borrowed, to the right. Now the Semites if they found the Sumerian syllables incapable of expressing their own sounds would have invented others. The question then arises, did the Semites invent any signs which the ancient Sumerian system did not possess and did they modify others to suit their own system.

On my hypothesis that Sumerian was an Indo-Germanic language granting the loss of the above pure Semitic sounds before the system was used, the Semites could have found no signs for aleph, ayin, hha h and kha h, since Indo-Germanic languages especially avoid the vocalized fricative guttural h and seldom use the pure fricative h. Now we know that among all Semitic peoples the Babylonians are the only ones who lost all the values aleph, ayin, hha, ha, either entirely or all confused in vocalic remnants or in the sign A. Sumerian probably had the sound gh expressed by YY. Sumerian probably had the sound gh expressed by YY. A. YY gha, ghi, ghu, but the Semites had to have these signs for their fricative guttural or else invent others. They seem to have solved the situation in this way. For ', ', h and h they invented A. You on the basis of the Sumerian agh, igh, ugh which as gha, ghi, ghu, according to my hypothesis, were in Sumerian pronounced

as a Greek or an Indian would have pronounced all these syllables, i.e. with gh or Latin h in  $veh\bar{o}$ . Now the ancient sign for a vowel followed by gh(g) s given by Thursat-Danger, REC 210 and the Semitic invention for expressing a hiatus as well as all the above sounds f, f, h, h REC 209. Clearly then the language from which the Semites took a cue to invent f could not have had these latter sounds.

Indo-Germanic languages in trying to express h often resort to a transcription with  $k^+$ ; very likely this explains ku and ha in Br. 11815. That is the Sumerians pronounced the word for "fish" with a gh which the Semites turned into both k and h. Other certain indications of the Indo-Germanic character of the phonetic system of the Sumerians I am at present unable to find. The sound s represented at least certainly by si is found but once in classical in Sumerian. In case of some loan-words like har gullu IVR 21\* a 18, HW 289, harru "plan" Leander n° 60, whose Sumerian origin are unquestioned, it is probable that a strong gh was heard.

The following list of loan-words aims to complete the list of Leander<sup>2</sup>; especial care has been taken to include all words occurring in the classical texts not given in my *Verzeichniss* to volume one of the *Vorderasiatische Bibliothek*.

abāru breast, strength. Sumerian ubar, see amašu and HW, 9 b. Original idea " wide place", hence used for the underworld. abaru may is a noun formation from bar, dwelling (Br. 6875), cf. a-bar (Br. 11570) and ina abari tumahhas IV R 29\* a 10.

 $ad\bar{a}bu$  a measuring vessel, a-da-pu, a-da-pa(d) Br. 11556-8; acc. to BE XX n° 30 col. II an  $ad\bar{a}bu$  = an ammat cubed; acc. to col. II an  $ad\bar{a}bu$  = 33 ka 3 4/3 gar. But in CT XVII 48e a-da-pad must have a different sense; here a syn. of abkallu, advisor.

adru, udru dromedary; so HW 30; also uduru; Sum. á-dár = adrū (immēru) CT XVII 9, 25.

<sup>1.</sup> Or  $\chi$ , cf. the reverse process in Syriac for  $\chi$ ero, ie. Semitic  $k = \chi$  and  $\kappa$ . For direct proof of Semitic k = Sumerian gh, see loan-word kusarikku.

<sup>2.</sup> Ueber die sumerischen Lehnwörter im assyrischen, Uppsala 1903.

aduru court. Sumerian a-dur (Br. 11680), cf. HW 29, written in classical texts always a- , Gud. Cyl. A X 1, 11. A noun formation from dur = ašābu, cf. Br. 10526.

agū turban, crown, Br. 6949 and cf. Babyl. I 289. A word age used for the head-dress of a god, Gud. Cyl. A IV 16. Cf. further SAK 106, XV 25 and REC pt. 2 no. 448 bis. In Ham. Code XLIII 45 used of the head-dress of a king and III 26 of a god: The word seems to have meant originally "horned turban of a god" and while never worn by kings yet a small emblem resembling the agū was worn by Assyrian kings on their necklaces, see Assyrian Sculptures of Br. Museum, Part VI pl. LXXX-LXXXI. The horned turban seems originally to have had no connection with the horns of the moon, but later a-ku (Br. 11680) used for the moon. The word dumugu for Sin (Br. 4159) and for Adad (SAI 2742) is a contraction of dumu-agu = child of the crown.

agubbu holy water and also vessel for holy water; a-gub Br. 11418; taken from the sacred sea Surpu 9, 74; agubbū mullil būt ili, the holy water which cleanses the temple CT XVII 39, 68-74. For pictorial representations, see Zimmern, Rit. 94 note 3; also Zimmern in Nöldeke Denkschrift, 964. egubbu and igibbu, cf. HW 14 a, Br. 11419.

ahhu,  $uhhu^{\dagger}$  poison, HW 43. Sumerian loan-word for ru tu Br. 8297; see KB VI<sup> $\dagger$ </sup> 411 where uhhu is given preference to ahhu on account of the spelling u-hu=ru tu S<sup>b</sup> 85, but  $\bar{a}hhu$  also possible from a-agh in Gud. Cyl. B IV 46.

alalū water pail, gis-SUD = alala = alalū ZA IX 221, 25; in line 23 the same word is rendered in Sum. by gidi or gisa ie. the straight cane. Same word as alallu and elallu HW 73 b and alallū CT XVIII 20, 40452, 9. ZA IX 221,26 gis-UD = alala = alalū. Written lal-e = alallū CT XVII 26, 64; notes 25-26 give á-lal, a-lal, noun formations from lal.

<sup>1.</sup> According to the plan of editing Babyl. h=b (kh in Semitic .It must however be remembered that while the Semitic loan-word was pronounced abbu, the Sumerian original was aghu.

amāsu <sup>4</sup> enclosure, Sum. amaš (Br. 5557) and a-maš park.Gud.Cyl. B IV 9; XV 5. In HW, 93 umāsu I and II are the same word, cf. also Muss-Arn. 62. SU-GUBRU (Br. 7193) = umāsu syn. of kirimmu, which latter word = bosom KB VI, 1, 428 "space between the arm and breast". The same ideogr. = abāru a loan-word from ubar (Br. 5533) breast (tulū), cf. CT XII 27, 16. ŠU-BAB-BAB (Br. 7092) <sup>2</sup> = umāsu. Acc. to K 48 rev. 6 <sup>ilu</sup>en-me-sar-ra is bēl umāsi and V R 46 a b 21 the star lulimmu is the god en-me-sar, ie. Nergal, see Kugler, Sternkunde p. 9. Nergal or bēl umāsi is otherwise lord of Aralu (kigallu), hence amāsu = kigallu. Cf. the philological note V R 47 b 20 abaru = emūqu and umāsu = kalama, ie. breast = strength, and wide place = totality. Line 19 ana gimir abāri umāsi umāsil means "like to one perfect in strength hath he made my power". In IV R 21 b 34 the twin brothers of the umāsi are demons of Nergal's realm<sup>3</sup>.

anakku drink offering for the dead, a-nak Br. 11407; frequent in documents concerning offerings RTC 31 obv. 5 end; 55 rev. 1; 66 obv. 3 here the offering apparently in grain!). The loan-word satukku, a tax for offerings (see VAB I 268) has its parallel in sá-nak RTC 51 obv. 2 (here also a tax in grain); anakku then may mean also a general offering. ki-a-nak, place where the drink offering was made for dead, Gud. St. B VII 55, etc. just as kisihku was the place for offering bread for the dead, see above p. 87.

aptu window, Sum. ab Br. 3815, Gud. Cyl. A XX 14, XXVIII 9. But also ab-lá Br. 3841 and cf. CT XVII 22, 140; ab-ba = apāti, windows CT XVI 31, 104; ab-li = aptu ṣīli, side window CT XVII 35, 70 and see the same passage for front window and ab-igi-lá, a window between the side and front windows.

ardu slave, loan-word from arad-dé Gud. Cyl. B XVII 21. See further SAI 585 and RA V 100<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> The existence of  $\dot{s}(sh)$  in Sumerian is doubtful. See for instance OBI n° 11.13 where the Semitic scribe in difficulty to find a Sumerian sound for  $\dot{s}u$  used the rare sign Br. 3477.

<sup>2.</sup> ge spu given by Br. for SU-BAB-BAB is probably the pronunciation of BAB-BAB, hence ge spu to be entered in page 67.

<sup>3.</sup> Cf. ZIM. Rit. 169,

asakku a sickness, azag-an = asakku CT XII 4 b 18 and KB VI<sup>4</sup> 261<sup>5</sup>. A synonym of iklitu darkness, KB VI<sup>4</sup> 433. asakku aklu gloomy asakku, BA III 240 l. 3. In V R 46, 28 the star galu-bad ie. the slayer, is translated by pagar asakki. the body of asakku. Asakku then is a constellation having the form either of a man or an animal. Acc. to Kugler, Sternkunde 246 ff., the star of death (p. 8) ascends in the month of Tammuz, and as Orion is in ascension during the latter part of that month (the crab during the first part) asakku is probably identified with Orion [Father Kugler writes me that he accepts my identification with Orion and that the sign of the Crab seems to him excluded]. The original Sum. probably is azag (Br. 9887) bright, hot (fever?). Then mystified into a demon and called "the destroying hand" á-sig (Br. 6591), hence identified with Orion.

azallu a plant, a-zal Br. 11507, HW 36; used in medecine ZA XIX 176, 9. The word azallu, without determinative for plant, means flowing water, Gud. Cyl. B XIV 25; Urukagina Cone B XII 44; Entemena OBI 115-117 col. II 2 (SAK 34). Written NI = azal = azallu CT XIX 17, 31; see SAK 55a, Br. 5313. The plant is thus designated as one growing in fountains, a water plant.

asurrakku from a-sur Br. 11467 and var. a-sir Br. 11579; in the former case qualified by kas, wine. In Surpu IX 44 in connection with water.

ballukku an aromatic wood <sup>šim</sup>bal Br. 5167; TCI 8 obv. 1; SAI 3530; idgr. BI-BI-EN-DU ZA X 194 9, Jensen, Kosmol. 162.

bangabbū, ba-an-gab-gab Zimmern,  $Rit.~157^{+};~IV~R~22$ , 9 işu bangabgablale == ?, a vessel.

bibinakku Sumerian loan-word for åribu, raven SAI 940 = Br. 1660.

burrudānu religious and magic formula, malediction or curse, from bur-ru-da, generally in kispu burrudāni, cult of burruda; burrudāne damqūti LSS II 93; [ki] bur-ru-da place where the b. was pronounced or performed; Šurpu IX 103, may have consisted either in words or acts; for last ref. see Šurpu p. 61.

dusă a jewel, dă-si-a Br. 4519; VATh. 251 obv. 30 (Abel-Winckler, Keilschrift 60 f.).

ēpinu irrigating machine, epin-na Gud. Cyl. B XI 20.

crisu bride and bridegroom HW 141a, both from ēres Br. 10981, which may mean both husband and wife hence without gender as loan-word. For NIN, certainly masculine, see Ur-Bau St. VI 10. Pl. eršūtu, the married ones, CT XVI 36, 9.

*ėru* copper, from *urud*; see Leander n° 233 for its connection with Indo-Germanic *rõd*, *raudus* and especially the digamma replacing *r* in *we-ri-im* CT XV 2, 17. An ideographic writing is *A-HU* Br. 6563 which occurs also in RTC 221 rev. 1; 222 obv. II 3.

essesu offering, Sum. és-és SAI 2500. Beside literature cited by Meissner see also RTC 314 obv. 2, dates as the essesu of the satukku; Gud. Cyl. A II 23; Br. M. 14308 obv. 5, 42 the essesu for the feast of the new moon. LSS II<sup>+</sup> 12 the day for the essesu is the 4th, 8th and 17th of the month. CT XXII no 46, 14 bulls for the day of the essesi. In Gud. St. B VIII 25 the word is written és-gar.

gablahhu a divine weapon, gab-lagh CT XX 31, 35-36; cf. Meissner, Suppl. 26 b; KB VI <sup>1</sup> 35 <sup>3</sup>.

gallu large, Sum. gal, IV R 23 a 8, gud-gal = alpu gallum. For compounds see HW 197 b and cf. Br. 6842.

gana truly HW 201a, a loan-word from  $gan = l\bar{u}$  Br. 4036. Often ga-na as in Gud. Cyl. A I 24; Cyl. B IX 8; SBH 75, 18 and  $ga-na = \bar{s}al\bar{t}i\bar{s}$  victoriously, IV R 13 rev. 24-25.

gibillā torch, gibil Br. 2473. Symbol of Nusku ZA VI 242, 24; cf. SAI 1552. gi-gi-bil = gibillā and qilātu KB VI 1 376. See K 4174 + 4583 col. III 8 (Meissner, Suppl., pl. 9).

gilum a boat, Sum. gi-lum CT XV 42 K 4864, 10. gimuššu oar, giš gi-muš BR. 2513; ZA XVII 493  $^6$ .

gipilutum night mare ?, from git-bu-lugh Br. 7582, so to be explained in case Jensen's derivation from galātu tremble, be incorrect. See Muss-Arn. 228 b.

girgilum, called the messenger of Enlil, (allaku Enlil) MDP II 90 col. IV 3. gir-gi-lum ituIstar=[gir-gi-lum CT XIX 38 K 11228]

so Meissner cited by Zimmern LSS II  $^2$  38. Acc. to Zimmern, l. c. a dialectic form is girbilum in II R 59 de 13 where lstar is called the "mistress of the gir-gi-lum". The word is probably from gir "sword" and gil = halaqu "destroy", and cf. SAI 215 [1]. Probably an instrument.

gisallu whip (?), a short pointed stick, gi-sal Br. 2538; HW 202; Br. 5207. In IV R 25 a 19 preceded by sikkanu, peg, and followed by tarkullu, pillar (?). A drum stick in gisallu uppi Br. 5208 see uppu, tambourine, but BA V 680, 9 an epithet of a god. See also SAI 3588 and 1672.

gisnamtaru a plant whose figurative sames are silli muttalliktu "protection of the suffering woman" and supur kalhi salmi "claw of a black dog" CT XIV 44, 5-6.

gištellu strong one CT XVIII 8, 31, for ≽Y ➤ giš-dil.

gurgurru metal worker, amelgur-gur = nangaru IV R 40 col. IV 1, cf. Br. 3880. Written urud)-sig-kid-salam CT XVI 38, 9-11 and sig-kid-salam, cf. HW 203; SAI 2566.

habburu vessel for grain?, idgr. SE-KAK = ghenbur = habburu 81, 4-281, 40 (JRAS 1905); HW 268 b.

harranu high-way, Sum. ghar-ra-an IV R 30 no. 2 obv. 41 and Br. 8567. Probably from ghar = eṣēru " mark off, out line", Arabic (and an " high", hence " high line of demarcation ".

huppū maker of an oil or aromatic called tussu V R 32, 24 f. Cf. also line 26 ghup-pu = hu-up-pu-u and, in same list, line 22  $\bar{e}pe$   $\bar{s}$  basāmi maker of balsam.

ibbū anger, Br. 4961 uggatu rage = Sum. ib and in CT XVIII 23, 45 ibbū = uggatu. Cf. also KB VI <sup>1</sup> 34.

a) igaru wall, Sum. á-gar Gud. Cyl. A XX 26; ingar Br. 6270, RTC 17 rev. 14, ie. é-gar Br. 11189 and also en-bar in tig-en-bar = eşen şiri Cyl. A XXVII, 14 cf. Br. 3312. A variant is é-UR, Mém. Délég. Perse II 71, whence a value gar, mar, bar for Br. 11246 and the word for kalbu is bar not ur, see Br. 1769 bar = mirinu, dog, and bar = ahu, wild dog, cf. KB VI 433.

b) igaru, ugaru field; á-gar = á-mar (Br. 6595 = 6275) = ugaru

generally written agar Br. 44551, hence ugaru and igaru are variants of the same word; cf. above udru and adru from adar. In fact igaru means "field" in CT IV 14 C igaram ana ērištim igāru = "he rented a field for farming"; hence igaru = ugaru, wall, and then a walled garden; the meaning b) is derived from a).

igisu present, gift igi-sá Br. 9384 ; Ham. Let. 44, 7; CT II 43, 3 etc.; KB VI  $^4$  564 (HW 643 b falsely  $\dot{s}id\bar{e}$ ).

inninnu, eninnu a kind of grain, from <sup>se</sup>in-nu(ha) Br. 7452 and CT XVII 22, 429 (HW 403 b to be corrected).

innu straw, Sum. in-nu Br. 4231, SAI 2800, Sem. tibnu and iltu, HW 77, SAI 2801; see Meissner in MVAG 1903, 92 rev. 4.

isinnu feast, from ezen ZA IV 394 — Br. 4311; Gud. St. E V 2. In contracts from the first dynasty occurs frequently the stipulation that one must provide meat, grain and wine for the three isinnu feasts; see CT VIII 41 A 7; 39 D 15; 40 C 14 and var. i-si-ni 42 C 12. For other references see Schork, Alt. Bab. Rechtsurkunden, 90. The word is written ideographically PA-SE SAI 3971, asyn. of simānu, season SAI 3972 and means "leafing of the grain", ie. feast when the grain begins to leaf, new year's feast, and hence general word for feast.

kakasiya inflamation? Fs. 5353 a-a = k.; SAI 352, AN = k.; CT XII 4 b. 48 AN =ša azag-an a-sak-ku ie. azag-an = asakku; cf. also KB VI  $^{+}$  433; BA III 240, 3; Fs. 3903 ghu-ud = k., syn. of ellu, nubbuṭu; SAI 2793 ia = k.; SAI 3476 KAŚ = k.; Fs. 4781 KIL = k.; SAI 2518 NAB = k.; Fs. 3902 pa-ar = k.; SAI 2473 SUM = k.

kakkullu a kind of bottle, gakkul Br. 8856; HW 327; KB VI <sup>1</sup> 371 "Mischkrug"; but cf. kakkullu la paté, the k. which is unopened, ie. stopped with a cork (?), CT XVII 35, 79; also CT IV 8 A 8. In SBH 8, 66 kakkullu is glossed by kadimtu; amatsu kima kadimti (kakkulli) assat, his word is obscure as a k.; naturally bottle or a vessel whose content is hidden from view is intended.

kalakku HW 330 b, probably loan-word from ka-al(-ka) Gud. St. C II 22; E III 3; Gyl. A XIII 48, 21; XVIII 20; hardly cellar as Delitzsch, but ZA XVII 490 in apposition with

makaltu, basin. For kalakku, see also K 2563, 28 (Grav, Šamas pl. 5). For example of k in compounds doubled, see SAI 615 tukulmagh = tukulmahakku.

kaparru shepherd, loan-word from ka-bar SAI 426.

kikkišu, kikkisu chamber in a temple, LSS II  $^{\pm}$  51. Idgr. gi-sik SAI 1683 perhaps for gi-gi-si(k), i.e. with determ. gi omitted. Cf. gi-a- $\check{s}u$  = amu, a chamber SAI 1682; KB VI  $^{\pm}$  361.

kinunu oven, kin-ne Br. 9703; on ki = kin see Leander, p. 40. Often in Zimmern, Rit.; see also LSS II <sup>1</sup> 102 <sup>5</sup>; CT XV 44, 8. Palmyrene בנונא. Literally " place of fire".

kisallu, kisal SAI 3783, literally "wide-place" (Br. 10918). Place of purification, King, Magic no 11,44. Cf. gharsag-kalama kisal nakāri Ham. Code II 98, Winckler and Harper" grave" (?). Place for religious music Gud. Cyl. A XXVIII 48. giškisal, an aliment Gud. Cyl. B III 49; RTC 220 obv. 7 and passim.

kisalmahhu the great court, vestibule, Gud. Cyl. A XXIII 8; REC 145, ef. ZA XVIII 131 <sup>4</sup>.

kisikku see ki-sig, p. 87. See also V R 52 a 60.

kisimmu HW 344; Br. 5547. In CT XII 27 is a list of signs compounded of dak and DUG Br. 8979 with several different signs introduced into the sign DUG. The names of the signs introduced follow dak ša in the 3d column; thus line 11 dak-sa-kisi[maku...idu |. In this sign Br. 5558 (confused with Br. 5239) the group LU-MAŠ is introduced. Now lu-ma-si acc. to KBVI 1345 is the general name for zodiac, ie. "Tierkreis", taken from lumaši = sheep, buck etc. kisimmu therefore = sheep, or a special kind of sheep. kisim = also zirbabu and sihu HW 264 a, 653 b, translated "Pflanzenwuchs zerstörendes Tier", based I suppose on sam-agi (see CT XII 27 a 25) in HARUB Br. 5538, whence Delitzsch perhaps šammu, plant and bašmu (?), worm, supposing confusion with Br. 334. It is very possible that  $agi = ak\bar{a}lu$  eat, cf. SAI 219. HW 54, and for agi, ag, eat, perhaps Br. 11954 with Br. 882 [a?]-ku (!). Hence kisimmu, plant-eating animal, which is not necessarily a worm or a destroying beast, contrary to Del. and Muss-Arn.

kisū bundle of cane, gi-sa SAI 1508, Ungnan in OLZ X 262.

kīru fire pan, gir = kiru Br. 8977; see KB VI 489; CT XVII, 4 col. II 4-5. kirmahhu, the great fire pan, an oven (?) Gud. Cyl. A XXVIII 5.

kisurrū territory, Br. 9665; Gud. St. B V 5; Ent. Cone I 7; Strassm. Warka 44 a. In name of a canal id-kisurra RA VI 81 col. I 2. With nominal formation e, ekisurra Ent. Cone III 2. See Leander no 205 and SBH 49, 44 " under world". Variant ki-šur-ra Gud. Cyl. A X 20.

kudurru loan-word from ka-dur Ham. Let. 6, 4; 26, 6, here a kind of servant. See also BA IV 482. It is probable that both words, boundary stone and servant, are the same loan-word, whose significance in Sum. we can not yet trace.

kurgarrū a class of priests, (galu) kur-gar-rapl, kurgarrū BA V 626, 40; II R 34, 84 f.; 32, 21 f.; Jensen, KB VI 1 377 syn. of isinnu, asinnu. At the New year's feast he plays on the flute with the asinnu, Zimmern, Neujahrsfest 138 and see p. 133 on CT XV 44, 28. In CT IV 5, 10 a priest who approaches the king to drive away a spell in the dark of the moon.

kusarikku water ram, sign of Aries ( $\chi_{\mathcal{C}(\Sigma_{\mathcal{C}})}$ ) in the zodiac and symbol of Ea as well as traditional symbol of power among the kings of Atlantis. See Kugler Sternkunde I p. 33. This loanword which undoubtably means a kind of fish and acc. to Kugler "sword fish", is a direct proof that Sumerian HA Br. 11817 did not have a sound h but  $gh_{(\chi)}$  since it like Greek  $\chi$  goes over into Semitic sometimes as k.

lagāru a kind of priest, Leander nº 209; variant labar Br. 992. = lagāru K 4226 (Meissner, Suppl., p. 10); KB VI \(^1\) 462. Original word la-gal Gud. Cyl. A XX 21. Semitic kalū psalmist.

lamabiru (?) a garment 81, 4-28, rev. 31 (JRAS 1905) lamabir = śū and 1. 34 lamabiršū, a loan-word, and evidently a compound. lubbu Br. 239 not "fat" but a leather bag used as determ. for aiṣu, nūhu, duššanu, patihu, patiru, all names for bags. Same word Br. 3118.

lilissu from liliz Br. 8889, var. li-li-és CT IV 50 A date; Br. 1126;

**ŠAI 640.** Employed in rituals at night LSS II <sup>1</sup> 43. Jensen "tambourine" KB VI <sup>1</sup> 443; Zimmern, *Rit.* 148<sup>4</sup>.

tillanu first class, word for qualifying grain as being of the best quality; \$e-lugal=lillan=lillanu 81, 4-28 1.11 JRAS 1905...

li'ū tablet, Br. 1127 li-ŭ-um = li'u. kī pī iṣuli-ŭ-um K 4986 rev. (Gray, Śamaŝ). ina eli li-'i ŝa Śamaŝ, here referring to magical texts, CT XXII nº 12, 14-15. See also 83, 1-18, 1332 rev. III 27-28 (PSBA, Déc. 4888).

lulaku a wine, e-lu-la = lulaku 81, 4-28 1. 36 (JRAS 1905); lu-la with noun formation e.

mahū be great, imahhi SBH 55 obv. 41; mahat 55 rev. 23; from Sum. magh great. Br. 7879 UD-DU = mahū and cf. Br. 7885 rabū = UD-DU. See also IV R 28\* b 59 sihru imahhi rabū imahhi "both small and great shall increase".

 $mall\bar{u}$ , malallu a wagon?;  $gis\text{-}SUD = malala = mall\bar{u}$ , malallu ZA IX 220 obv. 14-15.

masabbu incense pan, gima-sá-ab SAI 1616; ZIMMERN, Rit. nº 24 rev. 6; LSS II 2 41.

máš-hulduppu goat used as substitution for a sick person, SAI 1183. Called "white lamb of Tammuz" CT XVII II, 104. Eaten by priests CT XVII 10, 74 ff. See also ZA VI 242, 22.

máš-ši-lum - A (Y- ♠≥, an official BE XIV 57.

massū chief, leader, mas-su (d) Br. 1929 and mas Br. 1928, so first Scheil, Mém. Délég. Perse VI 34, 27. mussu = russunu = dannu CT XVIII, 18 K 4587, 6; = aśaridu II R 47, 13 ab. See further King, Magic nº 22, 2; K 5135 obv. 20 and date in a contract of reign of Ammiditana Ranke BE VI 105, 15-16. Martin cf. Hehn in BA V 317, 37) brings Br. 1938 amel BAR-ŚI under the same Sumerian root. Sance first to give explanation, see Muss-Arn. 596 a. minnu tiara, turban. Sum. men Br. 5510, mi-in-nu BA V 638.

BABYLONIACA, - II.

18. minnu ellu Gud. Cyl. A XIX 14; minnu rapšu King, Magic 20 obv. 6.

muazaggā pure oath, loan-word from ma-azag Br. 4379; IV R 29 no. 1, 39; VR 50 b 64; SAI 2902; frequent in phrase muazaggē munu-ma="" recite the pure oath".

niknakku pan for incense, nig-na = niknakku CT XVI 35, 48, given in HW 675 as sanakku. On meaning see LSS II 1 90 and I 6 14 below 24, Zimmern in GGA 1898 p. 826; BA V 317; ZA VI 242, 23-24, here an emblem in the house of a sick man, as symbol of the god Azag-sud; niknak burasi, incense pan of cedar (coals?) King, Magic no 12, 4. See also Surpu IX, 96 and passim in the ritualistic directions, IV R 30\* 33, 4.

niksagillu lamb of atonement (?), a sacrifice for men, IV R 26 b and passim in rituals, cf. Br. 12034-6 nig-sag-il = dunanu 20 and pūhu, both words for "substitute".

nininikku incense (?), ne-ne-nig SAI 3139.

nukusu, nu-kus Br. 2001, Leander nº 223; Gud. Cyl. A XXVI 23 door posts, or door sockets (?).

palū reign, dynasty, year of a reign, offspring (KB VI<sup>+</sup>, 326), but only in sense of one who belongs to a dynasty. Sum. bal change, see p. 428.

1. nig-sag-il =  $zakkur\bar{u}tu$  (Br. 12036) is a syn. of  $p\bar{u}hu$ , a substitute. On the comparative Sem. roots for  $zak\bar{u}ru$  to name, remember, etc. see Ges.-Buhl-Zim. under 757.  $saq\bar{u}ru$  HW 510 belongs to the same root. For two leading suggestions as to the original meaning of 757 a) prick, b) address a god in a cult, see ibid. The original meaning was rather "to substitute", hence zikru image, form, and since a name stands for a personality, zikru = name, and since acc. to Babylonian ideas the son perpetuates the name, zikru = male. See also KB VI 1, 401 f. Cf. CT VIII 42 A 6 where three brothers give a garden to their sister as  $zukur\bar{u}$ .  $zak\bar{u}ru$  came to mean "speak in metaphors, use figures as substitues for direct expressions by allusion"; the Sumerian word for  $zak\bar{u}ru$  in this latter sense was dil [Br. 27). For this usage in grammatical works, cf. K 4140 B. 21 (CT XIV, 42):

sammu haltappanu | — mussu gallu which means the plant h. is called by figure of speech "great serpent". zakkurūtu (falsely given by Brünnow from zaqāru) means "substitution". All other ideas as remember, take oath (APR 43, 9; Code of Ham. § 9, 12) come from this original idea of substitution.

parsign, bar-sig SAI 1105, see Nagel in BAIV 472 on Ham. Let. 44, 5; CT IV 38 A 21, a cloth and an article of dress.

paruššu staff, bar-uš BA V 639, 10; bar-us-sa Gud. Cyl. AXIII 1.

riddu 1) sage 2) wisdom, from rid in Adapa legend 6 (KB VI 1 92, 406) la ahiz riddi, who possesses not wisdom. Stele of Nabunaid IV 39. rid Br. 5956 is written in classical texts with the same sign as mes and kisib and kisib means kunukku, seal etc. mes is translated by rubū, the sage, in CT XII 14 obv. I 18. amel rid (mes) frequently employed in Neo-Babylonian for dupsar.

rittu seal ring HW 630, and for rid, kišib seal, see riddu.

sagallu a disease or an affliction, from sa-gal-la-kam CT XXIII 8, 48.

sagdadū, sagdudū a reed used in ritual and broken over the sick man, Sum. sagdadi and sagdudia SAI 1524-6.

samanu a sickness, sa-ma-na(d) Br. 3136; SAI 1978; HW 503; ef. asakku.

sikkanu fem. sikkatu door thong, made of fibrous material, zigan Br. 2357; SAI 1356. Also sayan = sikkatum 92691 obv. a 6, a var. of Br. 8975 == leather bag, or piece of leather; see samallū. Generally with determ. giš and idgr. giš-KAK; that it consisted of fibrous material is evident from CT XVII 50, 20 where the worm eats at it. Commonly translated "peg, nail (!)".

sugugallu hide of an ox, from su, hide and gugallu, great ox ZA VI 242, 20 here embleme of Anu. ZIMMERN, Rit, 27,  $9^{+}$ .

 $surd\bar{u}$  falcon, Sum.  $surd\bar{u}$  (hu) Br. 6393; Gud. Cyl. B VII 21; CT XVI 28, 66.

sallu HW 568. As a plant Muss-Arn. 875, as a garment 874 b; see Maqlū p. 119 and II R 49, 53 determ. sēru (flesh) and CT XVIII 26 Rm. 339,  $4^{-isu}$  sillat =  $^{isu}$  yil-lat =  $^{aban}$ SUR (Br. 8102). In favor

<sup>1.</sup> For Anu and his symbolic ox, see the seal published in Guide to the Bab. and Assyr. Antiquities of the British Museum Pl. XXIII no 3 here Anu with his eagle (cf. Zeus-Juppiter and his sugugatlu.

of a meaning "tallow" is CT XXIII 43, 11, where a shekel's weigh of sallu is to mixed with wine and dates. Sum.

*șirru* part of a door, *za-ra* Br. 44770; CT XVI 9 b 23 the evil spirits blow *ina șirri kima sări* HW 576.

salāhu wash, denominative from sulughu = suluhhu wash the hands, see Muss-Arn. 1037 b; Leander nº 229 and K 8116 in Bezold's Catalogue.

samallū clerk, šaman-la(l) = sagan-lal (Br. 8975); cf. Muss-Arn. 1058 b for literature. Often in Ham. Code; in Ham. Let. 59, 26 "a copyist". On šagan, a pot, see šappu and in a list of articles ZA XVIII 250 sagan perhaps a leather bag. Often called the nāš kīsi Gray, Šamas 18, 27 (see Muss-Arn.) and kīsu as a bag for weighing weights Br. 249. So in ZA IV 311. 27 the šamallū is the naš masak ša abni, hence šagan = bag for weighing weights and lal = nāšū, bearer. See also CT II 49, 7; Br. 5674 he is called the "little shepherd", whereas the merchant damkaru is the "great shepherd" Br. 5679. With Jensen's "pupil" agrees the passage in Ham. Let. cited above.

šappu a pot, Sum. šab Br. 5671; SAI 3997; Gud. St. E V 10;
Šurpu IX 5. Fem. šappatu HW 681, and šuppatu CT IV 30 A 6.
šaman (var. sagan) = šappatu 92691 obv. a 6; 83, 4-48, 1330, l. 6.
šāru earth, šar = šāru Br. 8235; K 8531 rev. 7 in MVAG 1903, 289 ff; Hrozný, Ninib 50.

*šegušu* a grain, *še-guš* CT XVII 22, 129, so *ŠEŠ* here = *guš*, *muš* and cf. 81, 4-28, 1. 14 (JRAS 1905) *šigušu* and Br. 4194 (!) <sup>1</sup> with Br. 7482 *še-mu-uš* = *se-gu-šu*, see p. 125, (Muss-Arn. 1011 b to be corrected).

šerinnu a vessel, Sum. še-rin CT XXIII 44, 2.

sibbu waist band, generally written aban TU, but in IV R 31, 54 glossed by aban suba Br. 11743 and same gloss in CT XIV 15, 33 (a commentary on IV R 31), hence suba=subā (Br. 11745)=sibbu, both loan-words; cf. HW 637.

<sup>1.</sup> A value se for Br. 4192 is probable from K 165 rev. 5, var. of se in line 6.

šinnu copper Br. 252 šin and cf. SAI 146 šunnu, KB VI † 556; šennu BA V 617, 11-12. Also a dish or vessel šannu in CT VIII 29 C 10, a šannam of 15 Ka.

šubū jeweled waist band, see šibbu.

šunū a plant HW 675; Br. 7487 se-na-a = sunū; K 165 rev. 6 (Meissner, Suppl. pl. 3) se-KAK-a = sunū.

šurinnu emblem, šu-nir Br. 7198, the šunir of Šamaš Gud. Cyl. A XXVI 4, šunir of Istar, idem XIV 27. A weapon has nine šunir Gud. Cyl. B XIV 2. Emblem of the city of Lagaš St. Vult. rev. VII 4. For classical usages cf. ZA XVI 357. For uses in public ceremonies of making oaths where one swears by the šurinnu, see MAP 105, 6 and MVAG 1905, 4 p. 292; OLZ VIII, 271, 5, 15; Schorr, Alt. Bab. Priv. 172.

susgallu mythological net of the gods, see VAB I 270 and now Meyer, Sumerier and Semiten p. 82, where he identifies the net on the Stèle des Vautours with the susgallu.

talgiddu a vessel, gis-tal-gid SAI 1720.

tarlugallu a bird and a star, SAI 2259 dar-lugal. The star is identified in V R 46 a 27 with lugal-banda, a deity of Erech (IV R 35 no. 3).

tuduqqu curse, from tu-dug (Br. 779, 505), Leander nº 122; BA V 644, 14; IV R 45\* b 42.

tukkanu HW 705, Muss-Arn. 1158; idgr.  $^{ma\hat{s}ak}dug$ -gan Br. 260. Syn.  $p\tilde{a}tihu$ , cf. IV R 56 b.

tunsu a garment, from tu-se 81, 4-28 rev. 33 JRAS 1905.

tupsinnu tablet of bronze, tup-sin, see Muss-Arn. 1182 a and  $\dot{s}innu$ ,  $\dot{s}ennu$ ,  $\dot{s}unnu$  = copper.

uddazallū day, day light, light, ud-zal Br. 7907-8; beside passages in HW 22 a, see also Gud. Cyl. A XXI 12, Surpu IX, 36 ud-zal-e-ne [ustu] išid šamē lūṣū = " may the rays of morning go forth from the foundation of heaven". In the word for morning-watch šaddurru Br. 2856 ie. maṣartu ša uddazalli.

uddes by day, from ud-dé-sú Gud. Cyl. B XVI 8 and ud-dé-és CT XV 17, 17,

uddu day light, from  $ud-da = \bar{u}mu$ , day SBH 97, 70; BA V 657, 19; HW 21 b.

ugallu lord, ruler u-gal (umun-gal) OBI nº 1, 2.

uhulgallu day of evil, UDU-HUL-GAL ie. u-ghul-gal = uhul-gallu K 6012 PSBA 1904, 56).

ullu non existence, ulâlu weak, both from ú-la(l) Gud. Cyl. B II 2 yalu ú-lal, the weak one. In verb form ú-nu-lal-zu Gud. Cyl. A IX1 thou lackest not strength. ú = le u, the strong one, Br. 6024 and Gud. St. B VII 34, St. E I 9, Cyl. B XVIII 1 and lal = matū, be lacking; ú-lal, weak, wanting something, ie. ú = mimma (cf. RA VIart. on sign ù) and so ú-lal = non existent. A root alâlu be non existent very improbable. ullātu, misery II R 49 a 42 ina ullāti. ūlu oil, see above p. 100.

ummanu workman, loan-word from ugnim, umman Br. 9647-8, written with this ideogram in OBI 26, 2 but phonetically nam-umma Urukagina Cone A VI after break 2. Del., HW 86 f. ummānu workman and people are the same word.

ummusallu penitential psalm, from eme-sal Br. 847; see ZA IV 11, 22, Lit. Cent. Bl., 1895 Sp. 1051, GGA 1898 p. 814. It is highly improbable that eme-sal designates a dialect but rather a class of literature.

umunnu blood, Sum. ù-mu-un Br. 9476, 8672; Delitzsch, HW 419 falsely u munnu, see KB VI 1375.

unugallu a sanctuary; unù-gal (Br. 7721-gal) Gud. Cyl. A XXV 14. Here was placed the sacred vase Gud. Cyl. B XVII 7. A priest of the unugal of Istar OBI 126 date, but a variant OBI 127, 5 has for unù-gal, Har-gal (?). In mythological sense unugal an-na-ge dingir-gal-gal-e-ne == the unugal of heaven of the great gods 79, 7-8, 68 in Bezold, Catalogue 4705. In BA V 662, 1-2 translated by mākali rabūti, great dining chamber. In Surpu IX, 55 and 35 written with unu (Br. 4790).

uppu tambourine ub Br. 8899; cf. KB VI <sup>1</sup> 391, HW 114 b. utullu shepherd, generally written AB-DUR Br. 8877. The earliest significance is however "shepherd" Gud. St. F III 18. A title

of a man in RTC 61 rev. I 9. Spelled  $\acute{u}$ -du-li Urukag. Cone A IV 5-6 and  $\acute{u}$ -du Urukag. Cone B VIII 19. In Ham. Let. XXI  $\acute{u}$   $\acute{u}$ -dul (Br. 6081) and see BA IV 485. AB-DUR = re'u IV R 1 b 40 and see LSS II 4 19, 15. Br. 8879 is probably a late confusion with AB-DUR. The meanings "herd" and "sheepstall" seem to be of late origin. Cf. Br. 5240. By Del. HW 439 falsely under 582 as Semitic. In IV R 41 a 25/6 mu-lu = [u]-tul-la, cf. SBH 62, 1/2 and SAI 256.

urinnu storm (?), raincloud (?). ú-ri-in = urinnu CT XVI 42, 8 urinnu sahputu, the overpowering urinnu which obscures the light.

urinu spear, <sup>işu</sup>uru 82, 5-22, 574 l. 8, syllabar class b with Sum. pronunciation mus-uru for gis uru, cf. SAI 763. On uru and urigallu, spear and, more specially, the spear of a protecting deity, see VAB I 272.

urū, ūru hut, flat surface, Br. 5503, SAI 3807-8, HW 130, all same word. The original sense "elevated flat surface, pedestal" see SAK 34 h; "a terrace" Gud. Cyl. A XXVIII 31, cf. KB VI 1 438; Weisbach, Bab. Miscel. p. 34; CT XVI 31, 412. Thence from the notion "roof" to house CT XVII 47, 406, used especially of the small huts built for ritual services, see LSS II 1 108; King, Magic 30, 20 uru sabātu and uru rakāsu, ritualistic phrases for purifying and arranging the hut in the ritual. See also MVAG 1904, p. 264. The fem. is urtu King, Magic 30, 20.

urud-nikalagū from urud-nig-kal-ga ZA VI 242, 20, emblem of Enlil in a ritual.

zisagallu prayer, zi-sà-gál SAI 4367. OBI pl. 30, 47 syn. of ikribu. Gud. St. B III 4, St. D II 2 favor, grace; Cyl. A XI 24; XXIV 6. Breath of life ZA VIII 221 5; LEANDER nº 135. Syn. of namtilla life, Šurpu IX, 445.

zēr-mašītu, perhaps loan-word from NU = sir and mas (SAI 1147). Beside literature cited by Meissner, see also CT VIII 6 B 16 a woman is a zinnisat of Marduk, a zērmašītu and the wife of Ili-su-bāni. Also CT XVI 38, 20 zēr-mašītu šar mat Aššur.

zu tablet for writing made of wood; giš-zu Br. 140; HW 251 zanum zē rich in wisdom. Omitted by Muss-Arn., 271. For further references see Meiss., Suppl. 33 and Leander n° 240. iṣu zū mas-mas ili tablet of the incantator BA V 670, 11. The original writing was  $\mathbf{E} = \mathbf{E} =$ 

# LEXICOGRAPHICAL NOTE

#### BY STEPHEN LANGDON

### națū (?)

Delitzsch, Handwörterbuch 459, gives nață "machen", and Muss-Arnolt in his Assyrian Dictionary 667, following Delitzsch's nață adj. = "passend", gives the verb nață "be acceptable". It is doubtful whether such a verb exists in Assyrian. At any rate a verb au: = "make" or "be acceptable" does not exist in any other Semitic language.

An other ideogram for  $nat\bar{u}$  (?) is ZU, cited by Delitzsch HW kima sadē ana nussula  $nat\bar{u}$  (?) = ghar-sag-kim hul-da nu-ub-zu-a = " as the mountain which knows no shaking"; so one would unhesitatingly translate the Sumerian verb zu, (a is vowel-inflection of dependent phrases) here construed with preposition da as the Semitic  $nat\bar{u}$  (?) with its object ana nussu (var. nussi, cf. CT XVII 20, 53). That bul is to be read for  $n\bar{u}$ su " tremble "Br. 10288, is evident from the synonym sarbat\bar{u} Br. 7572 = bu-bu. nussu however is inf. Il 1 = 1 to cause, to shake " or " shake", active.

The entire line therefore murus qaqqadi ša kima šadē etc. may be translated: "headache which as a mountain (no one) knows how to shake "(or "put to route").

Now in CT XVII 14 K 8386, 1 occurs the same construction: murus qaqqadi kima kakkab samami ina sīri nadi-ma ul na-a-di (ii). The Sumerian here does not have the verb  $n\bar{a}d\bar{u}$  but curiously a gloss on edin = Eridu which, although of great importance for the identification of Biblical Eden with Eridu, is of no consequence to this discussion.

The important thing to note is that ul na-a-di = nu-ub-zu here in independent construction. The Semitic line is then to be translated: "headache, when it falls upon the plain like a star of heaven, is not made known":

A derivation from  $id\bar{u}$  "to know" is therefore certain. The form na-a-di in the last example excludes a root  $nat\bar{u}$ , and can only be explained as permansive niphal of  $id\bar{u}$ , "it is known", or rather like niphal "with "makes itself known", in Assyrian construed with ana. The passage cited above is therefore to be transcribed  $n\bar{a}d\bar{u}$  and translated: "to shake headache can not be found out even as to shake a mountain (can not be found out)".

The passages cited by Delitzson, HW 459 b from Tig. are to be understood in the same way: eqli pasqi ša ana mėtiq narkabātia lā nādū = "the narrow road which gave no indication for the passage of my wagons". So also Nimrod Epic X col. III 35 (KB VI + 220) šumma nadū-ma tamta lubir šumma la nadu-ma ṣīru lurpud = "if it show itself clear, then will I cross the sea; if it show itself not clear, I will roam by land".

The persistent writing of du by the sign TU Br. 11899 has probably been another reason for assuming a root  $nat\bar{u}$ , although ME interchanges with tu Br. 11907 and cf. Br. 11906, where a loanword (?) begins with dup (?).

In II R 35 ab 8 occurs the equivalence la nādātum = la amarātu. Now the inf. of amāru "see, find" is often used in the phrase la amāri in the sense of "obscurity". Further in ZIMMERN, Šurpu

vocabulary and p. 4.1.65, lā amrāti is contrasted with la nādāti. There can be no doubt but that amrāti is an abstract pl. from amirtu and is to be derived from the root amāru. Zimmern, followed by Meissner, Supplem., translates amirtu and amrāti by "lauteres", "clean". The basis of this translation I am unable to understand. amirtu occurs in CT XXII n° 19, 7 amirtu sa SE-BAR, where the word seems to mean "act of finding out" and la amirti in Surpu II 40 would seem to mean "what is not found out", "the unclearly established" and is rather an abstract noun than a fem. adj., so that amru HW 90 b has no existence.

The forms inattu, cited by Delitzsch and Muss-Arnolt, are present niphals from  $id\bar{u}$  in same sense of "show itself true" etc., and despite the writing must be read inaddu.

The adjective formation  $n\bar{a}d\bar{u}$  ( $nat\bar{u}$ ) seems to be a development from the inf.  $n\bar{a}d\bar{u}$  just as  $la\ amr\bar{a}ti$  from  $la\ am\bar{a}ru$ .  $la\ n\bar{a}d\bar{u}$  should mean "not being clearly shown, approved or known";  $la\ n\bar{a}d\bar{a}ti$  "the things not clearly ascertained", and Surpu II 63  $l\bar{a}$   $amr\bar{a}ti$   $lummudu\ la\ n\bar{a}d\bar{a}ti\ suhuzu =$  "to learn what is not established, to teach what has not been clearly ascertained".

The passage cited by HW from Asurn. bītāti nādūti can hardly mean anything but "the houses which were found" (or known).

Despite the persistent writing of tn for dn it is therefore highly probable that  $nat\bar{n}$  HW 439 and Muss-Arnolt 667 is a lexicographical fiction. A derivation from  $\bar{n}\bar{n}\bar{n}$  "see" is of course not impossible.

# galādu-galātu.

Delitzsch and Muss-Arnolt give two roots galādu and galātu.

Delitzsch distinguished the two by "become fearful" and "become terrified", meanings which Muss-Arnolt seems to have taken over without further consideration. Meissner however in his Supplement, p. 28 gives only one root. The only possible reason that could have induced the earlier lexicographers to give two roots is the fact.

that thus far the ideogram  $LUH = gal\bar{a}du$ , whereas HU-LUH is transcribed occasionally by the forms gal-t(d)um, gal-lit(d)-t(d)um. The assumption of two roots may therefore be dismissed without further inquiry.

The fundamental meaning of this root is however "freeze, become rigid". In Arabic the root 2 = 1 flay the skin". 2 = 1 be injured by frost", 2 = 1 be hard". The relation of this root to the action of whipping, flaying, etc. seems farfetched but may have arisen from the notion of "paralyzed by fear", the result of which is seen most obviously on the muscles and skin, and then active "to paralyze by blows". At any rate Assyrian, Hebrew and Syriac derive words for "hide" from this root, giladu, giladu,

The meaning of the omen passages in K 126 is utterly concealed by the general translation "fear" given in the dictionaries; thus (see Bezold, Cat. p. 32 = Boissier, DA 85):

- 1) amēlu ana zinništi iţhi-ma iglud-ma nīl-šu bullul damqu amēlu suātu nimēla irašši.
- 2) amēlu ana zinnisti la zaqūti ginā igdanalud ina lali¹-su imāt. Here both the I¹ and I³ forms are used of men in state of sexual excitation, meanings readily explanable from the root meaning and the same idea is found in the example cited by Meissner, Suppl. 28 b from Bezold, Cat. 1579 kirrē... igdanalutum; the I³ forms are of course reflexive.

Occasionally the notion of "become rigid from fear" is seen in the II and III forms: "frighten" and "cause to be frightened".

The original sense is however not unfrequent. Thus CT XVI 5, 187-188 marşa ina gulluti-ia li-it marşa ina maṣādi-ia = "when I whip the sick man, when I box the ear of the sick man'. The meaning "frighten" would make no sense in this passage. It is highly probable that gallatutu in LSS II 1, 102 6 means "whipping", referring to this ritualistic act of the magical service. A derivative

<sup>1. =</sup> LA, var. la-li K 1994, obv. 17 (Boissier, DA 93).

gllatu occurs in Rm. 601 rev. 5: arni hiti u gillati itti Marduk izakkū = "sin, guilt and anxiety are removed by Marduk". gallatu has also some such meaning as paralysis, etc. in gi-ir = gallatu CT XII 13 a 8.

The shafel impr. occurs in CT XVII 22, 128 alik māri qūlu muruş qaqqadi suglid-ma = "go, my son, cause the cry of the headache to be come stilled" ie. "allay the woe caused by headache".

The following lines 129-133 owing to their difficulty may perhaps be added appropriately here:

- 129. [ŠE]-GUD śe-muś  $^1$ : ar-su-ub-bu śe-gu-śu in-nin-nu : śe-in-nu-gha.
  - 130. és-sim-bi udu sá-dug-ga-bi.
  - 131. ša i-na ši-ir-'i-i-ša u-um-ša kaš-da-at-
  - 132. um-ma šu-el-ta u-me-ni-ib-ghar-ghar
  - 133. pur-šum-tu ina qatā-ša ellāti te-te-en-ma.

"An old woman with clean hands shall grind arsubbu<sup>2</sup>, šegušu and inninnu grain which in their growth have reached the day of maturity."

The example of the shafel given by Meissner, p. 28 seems to differ from all hitherto known usages of this verb: salmē... baltu ušaglidu = "they made the statues awe inspiring with rich adornment" ie. instead of "causing an object to tremble with fear", the verb has taken the further meaning of "cause an object to cause awe".

<sup>1.</sup> On the value mus originally gus) for SES, cf. the loan-word segusu here, and above p. 116.

<sup>2.</sup> arsubbu = "stronghold" (Muss-Arnolt 104) is false; cf. Šurpu p. 148, 25.

Chronicles concerning early Babylonian kings, by L. W. King M.A, F.S.A, London, Luzac and Co. 1907 [=Studies in Eastern History, Vols. II, III.] reviewed by St. Langdon.

These texts are from many points of view the most important that have appeared in recent years. The first text BM 26472 published in Vol. III 113-119 is the work of a Neo-Babylonian chronicler concerning some of the most prominent kings in the early history of Sumer, Akkad and Assyria. This tablet, which evidently formed one of a long series of chronicles, contains information concerning Sargon (obv. 1-22), Naram-Sin (rev. 1-4), Dungi, most important of the Sumerian dynasty of Ur (rev. 5-7), and Ura-imitti and Bēl 1ibni of Assyria (rev. 8-14), followed by the catch-line of the next tablet of the series which began with the hostile relations between Ilu-suma, king of Assyria, and Su-abu, founder of the first Babylonian dynasty. The over-shadowing importance which the Babylonians attached to the half legendary figure of Sargon of Agade who may have reigned about 3000 BC or shortly after is seen by the relative space given to his reign which occupies the entire obverse of the tablet.

Now it had been known for a long time from the tablet of omens taken over a liver, K 2130 (IV R 34), that Sargon and his son Naram-Sin played not only an important part in the rise of Babylonian civilization but had figured in its religious literature also. The famous omen-tablet of IV R 34 has always presented an inexplicable difficulty in the fact that the omens are given in the conditional while the conclusions are given in the historic tenses. Thus the tablet begins: "If the liver is surrounded by the gaul bladder, answer-Sargon, who under this omen strode against Elam, slew the Elamites etc." This sentence of course makes no sense and can be understood to mean only that if such and such signs occur, a result will follow like to the one recorded concerning Sargon. It

<sup>1.</sup> Written de En-lil-KAK, but in favor of King's translation of Enlil by Bel, cf. Hoshander in ZA XX 285 ff.

would be the natural inference then that these events of the reign of Sargon were very well known by both people and priests, so that they could be used as examples of success and failure. We knew also that the tablet K 2130 had been copied from a Babylonian original.

Mr. King now publishes a fragment of a Babylonian version (BM 67404, Vol. III 139-141) which begins with IV R 34 a 30, ie. the section concerning the land of Kasalla. The Neo-Babylonian method of recording omens and their events seems to have been more careful than the Assyrian copies, for the observations over the liver are kept separate from the historical events. (The fact that ES-tu is placed at the head of the historical section leaves no longer any doubt but that its meaning is piristu<sup>1</sup>).

One of the most remarkable facts about these texts is that the chronicle of Sargon and Naram-Sin agrees in the main with the historical sections of the omens although the omens begin with events much earlier in the reign of Sargon and contain six sections before the chronicle begins (obv. 22). It is also evident, as Mr. King himself shows, Vol. II 53 f., that the chronicle is the more trustworthy text and while not the text with which the omens were connected stands nearer to the original chronicle of the early Babylonian kings. The Neo-Babylonian version has also a safer text than the Assyrian copy and supports the chronicle on points of divergence. The conclusion then is, that the Babylonians possessed a chronicle of all the kings who had ruled in Sumer, Akkad and Assyria, and that a later chronicler selected from these earlier chronicles the most important kings, the principal events of whose reigns he copied. The reigns of at least two kings were so well known that they became symbols for various degrees of good or ill and as such were made the basis of portents by Babylonian priests.

<sup>1.</sup> Boissier's explanation of eś-par UD for eś-bar, Rev. Sém. X 277, cited by King III 25 is at least correct in meaning. The variants har and par UD are probable. Other words in Sumerian for purussū are iš-bar, cf. Jensen KB VI 1440, Gud. Cyl. A XXX 7, and áš-bar Br. 48.

The author gives a new copy of K 2130 (Vol. III 129-137) and a translation (25-29) together with transliteration and text and both transliteration and translation of obv. 22 to end in Vol. II 35 ff. It hardly seems necessary to give the text twice especially that we have a good copy in IV R 34. The size and cost of the books are thus increased without additional benefit. The translations are open to some criticism although on the whole very well done. We notice the following passages. Vol. III 26, 3 " he afflicted them grievously" for uburta iskun-sunuti. uburtu probably means "siege" from בא, חבר, י bind, capture ", cf. KB VI 1 60 l. 10. Unless sakānu can be used with double accusative, a usage not yet established, sunūti is here dative, contrary to the rule that sunūsi, šināši should be used for dative plural, so Schorr, Altbabylonische Rechtsurkunden p. 138 ff. A more exact translation would be " he placed them under siege ". Page 28 sal-la variant of the chronicle p. 8, 18 esē. esū HW 107 b has the Sum. equivalent kasir and sir "join", hence, perhaps, "surrounding wall". ká-gin-na="Babylon ", ie. " the faithful gate ", perhaps its early name.

Vol. III p. 3 ina palī Ištar ilamma. palū can not mean "royal gift", nor "insignia of royal power". The original meaning, according to Jensen KB VI † 326, is "offspring". In CT XIII 50, 20 palū šarri is a syn. of mār šarri, l. 21. The word is Sumerian from bal "change, exceed, pass beyond or over", and hence used for change of kings or dynasties, and later for year of a reign, since the eponymn changed each year. We find bal in the original sense of "reign" Gud. St. B IX 22. The usage is exactly parallel to šattu "year" from šanū "change". ina palī Ištar (Ištar was the protecting divinity of the Sargonic dynasty) would mean "under the Ištar dynasty", just as Urukagina might have called his dynasty the bal of Nin-šah, see SAK 43 note 1. palū then means originally "change", then "dynasty" and "year of dynasty" and "offspring", only in sense of "one who belongs to the dynasty".

P. 81. 19  $it\bar{e} =$ " plan", not "boundary" and is sing. from  $it\bar{u}$ , the familiar word in omens, pl.  $itt\bar{u}tim$ .  $it\bar{u}$  also in Sm. 787, 21

(Grav, Šamaš). The word appears in Hebrew as אוֹם Ar. אָנֹי, from אָּה, hence the t in itū, and ittu is a feminine formation. Line 19 would then mean: "the plan of Agade he made after that of Babylon".

P. 5 1. 7 ana 5 Kas-Bu-kam. I have called attention to the fact that kam is distributive in OLZ X 183. Zimmern, Babylonisches Neujahrsfest 150 Anm. 4, established the meaning simānu " fixed time", "hour" for Kas-Bu, from ;; see also KAT 3 650 5; cf. IVR 40 nº 1 IV 1: 2 1/2 simāni nim-a = 2 1/2 hours in the morning. The Assyrian variant (see Vol. II 39) has paṭi for Kas-Bu, hence a paṭū or district would have an extent of 5 simānu, interpreted in distance. The passage then can mean only "he placed the sons of his palace each over 5 districts as underlords". King reads — -hu as bat-hu, to be read bi-hu = bihatu, pihatu "tributary power" etc.; on this root see my lexicographical notes in ZA XXI [in press]

P. 41 dapdū for  $\longrightarrow$  of IV R 34 obv. 32 = BM 26472 obv.  $42 \bigvee \longrightarrow$  is to be read *abiktu*; I do not know upon what basis dapdū is given. This gives a reading  $\dot{s}i$  for  $\Longrightarrow$ , cf. Br. 1484.

Vol. III p. 421.  $9 \, sag\text{-}gil = napark\bar{u}$  "cease". Cf. SAI 2297  $sag\text{-}gil = par\bar{a}ku$ . Without going into details let me state briefly my results on the root  $par\bar{a}ku$  HW 539 b-542 a. a)  $par\bar{a}ku$  "restrain, secure". b)  $par\bar{a}ku$  "grind", Arabic and Syriac "in Assyrian frequently "erase", of inscriptions  $u\bar{s}abrak$ . c)  $par\bar{a}ku$  "halt, linger, hover over". IV napark $\bar{u}$  "halt oneself, hold back" but never "yield etc." as Delitzsch. The ideogram for this form is gil Br. 1392 and sag-gil, cited above.  $par\bar{a}ku$  "linger" in the following examples:

I¹ the evil spirits šā ana mūši ina sūqa parku = " who loiter in the street during the night" CT XVI 25, 43-45; šeddu limnu kānā iprik IV R 46, 3/4 b.

III 1 " cause to be delayed". *epšit limuttim ša ilāni ina pān abi* **bāni-šu ušapriku** = " the evil which the gods had caused to be delayed from before his father", cf. HW 540. So also last example

cited by 'Del. from IR 27 n° 2, 44 f. "cause to cease"; (the other examples cited belong to parāku "rub, erase" III 1.)

IV naparku, reflexive, "halt oneself etc.", see above.

IV  $^3$  '' hover over, loiter about '' HW 540 b, examples cited under IV  $^3$  .

A parāku "do violence" does not exist. The phrase kēm ašnan etc. HW 540 a, above, cited under parāku I belongs to parāku "grind".

In Vol. III 121-127 is published BM 96152, a chronicle of a series similar to the tablet BM 26472 which ends with the chronicle of Bél-ibni. This tablet containing obv. 19 ll. and rev. 17 ll. written in the same script as the former chronicle begins curiously enough with Ura-imitti and Bél-ibni and jumps to the middle of the first dynasty, to the reign of Hammurabi, continuing with his two successors Samsuluna and Abīšu, mentioning their wars against Rīm-Sin and Ilumailu. Samsu-iluna's defeat of Rīm-Sin, last of the kings of the Larsa dynasty and king of Sumer and Akkad, marks the rise of a new and hostile dynasty in southern Sumer under Iluma-ilu. After skipping the reigns of Ammi-ditana and Ammi-zaduga the chronicle records the end of the dynasty under Samsu-ditana at the hands of the Hittites whose power as a factor in Asiatic politics at this early date about 1700 BC is thus clearly established.

Of the Kassites, who under Gandas now seized the imperial city of the Semites, the chronicle is mysteriously silent, passing abruptly to Ea-gamil, last of the kings of the dynasty by the sea, whose power came to an end at the hands of Ulam-buras and his nephew Agum, the Kassites. Difficult historical problems are involved as to the identification of Agum whom Mr. King is inclined to identify with Agum II of the third dynasty of the kings list. All these questions are treated in Vol. II 96-414 with insight and great caution. I can not enter into this discussion here but the essential results of the discussion at a date approximately 2060 for the founding of the dynasty of Suabu, b) the complete exclusion of the Seadynasty from Babylon, c) the Sumerian character of this dynasty

are results which will probably stand the test of criticism. Thus by the aid of the two chronicles we are able to rearrange the synchronous histories of Assyria, Babylon, Larsa and the Sea-dynasty.

But the author produces still another chronicle whose entries consist simply in giving the length of reigns and occasionally an event, Vol. III 143-145. Inasmuch as the first dynasty of Suabu begins on col. I of the rev. and we have on col. II of the obv. the names of three early Semitic (?) rulers, it is a natural inference that the chronicle if complete would take us back to a very early date. If the rev. extended from the first dynasty to Neo-Babylonian times, ie. about 1500 years, the obv. should take us back to at least 3000 BC allowing for overlapping Semitic and Sumerian dynasties. The fact that Dungi of Ur occurs in the chronicle BM 26472 rev. 5-7 leads us to infer that Babylonian historians included these early Sumerian dynasties in their histories of Babylonia. This chronicle should warn us not to go to an extreme in reducing the dates of Sargon I, Urukagina and the beginnings of Chaldean history. Of the translation of this chronicle one passage appears to be misunderstood, Vol. III 521. 3 sabū palī Damiq-ilisu ina kakki ba-an-siq-qi-in. The Sumerian verb siq (Pa) = mahāsu is here followed by in which is a variant of ni, ne, a sign at the end of a verb to show that the phrase is dependent. This construction was first discovered by Thureau-Dangin and used by me to develop the psychology of Sumerian syntax in Babyl. I 214 f; see especially page 215 note 2. But in CT IV 8 a 3 al-du-un and ib-pad-di-in 1, 22, ni has become simply n after vowels. The same construction occurs in ba-an-sig-gi-in above. Furthermore the form has the sign of instrument, ba, and object an for ni assimilated to ba, hence the translation must be active, see Babyl. I 223. The only translation justified by Sumerian grammar is " whom a man of the dynasty of Damiq-ili-šu slew ".

In the religious chronicle translated Vol. III 70-86, col. II 6-22 bal-ri region is translated as though Sumerian = ēbirtu; this seems unnecessary, cf. HW 177 a; CT II 32, 4; VI 5 a 2. Col. III 18 šēru perhaps used here in sense of "omen",

Mr. King's treatment of the historical questions involved (Vol. II) is scholarly and complete. Especially able and fruitful is his treatment of the synchronous history of Babylon and the Sea dynasty, and his conjecture as to the seventh dynasty pp. 184, 200 ff. On page 44 King raises the question as to whether the revolt against Sargon was internal or external. It might be pointed out that at least in Sumerian \(\frac{1}{2}\) is always used of foreign lands, ZA XV 354 \(\frac{3}{2}\); if this usage could be established for Sargon the discussion would be closed.

The author rightly, I think, translates  $iluen-lil-d\bar{u}$  (Kak) by  $B\bar{e}l-ibn\bar{\iota}$  and identifies him with the  $B\bar{e}letaras$  of the story of Beleous and Beletaras in Agathias p. 62 ff. It has recently been argued by Prof. CLAY that en-lil never means  $b\bar{e}l$ , but the preservation of both these names in the traditions indicates the usage of the word  $b\bar{e}l$  for a god at a very early date, and if King's identification be correct the Semitic translation of en-lil by  $b\bar{e}l$  is established.

Everywhere in the translations the particle ma is considered as a coordinating conjunction; see p. 37, here called copula (?). In addition to my discussion of sentences ending in ma as subordinate, Babyl. I 291 f., and KB VI 1 43 note, see now Schork, Althab. Rechtsurkunden, p. 5 and passim. There can be little doubt but that ma, at least in the classical period, often had the force of "when, if, after that". This would materially affect a great many of the renderings.

Mr. King deserves to be congratulated upon the useful material he has again given to science. His books give us a much clearer insight into the condition of things under the Sargonic dynasty and that of the so-called First Dynasty. The careless chronological methods of Babylonian historians has again become evident, and accuracy can never be attained except by abundance of material which will permit of eliminating errors. Semitic material before

<sup>1.</sup> Amer. Journ. of Semil. Lang., XXXIII, no. 4, July 1907.

2500 BC is especially valuable for determining the nature of the Sumerian phonetic system when it went over to the Semites, as well as the advantage it gives for estimating progressive Sumerian influence. The fact that the Semitic Istar, Astoreth appears in the inscriptions of Sargon and not in the period of Hammurabi, where she is replaced by the Sumerian Innini (Nana), is direct evidence of the growth of Sumerian influence 1. It is therefore a feeling of great thankfulness to Mr. King with which all Assyriologists greet his books. We have again come into possession of new information which emphasizes those gigantic scenes which were enrolled in Asia in preparation for the Babylonian and Assyrian empires.

1. The entry of Istar as a goddess by King in his Letters and Inscriptions III 326 is misleading. None of these entries rest upon a spelling is-tar but are Sumerian innini. The goddess had already been assimilated to innina in the time of Sargon, OBI 1 col. II 7.

#### NOTE

In closing these works upon Sumerian philology, viz. la Syntare du Verbe Sumérien, Compounds Verbs, and Loan-words, all of which have appeared in Babyloniaca. I want to state clearly, that while I consider the main psychological principles of this system as chose acquise, yet any system of grammar must rest incomplete until the phonetic elements of the language are firmly established. Further the internal vowel-inflection of biliteral roots remains unstudied. I mean for instance the laws which govern the choice of tug for a noun and tig for a verb; whether age may be present and ege past. etc. If the foregoing works shall have in any way served to emphasize the fact that the Sumerian language was the real classic tongue of Babylonia, whose principles must be understood for accurate translations of a large part of cuneiform literature, then this is itself an encouraging result.

La Chenaz par Cruseilles, sept. 1907.

# DE QUELQUES TEXTES DIVINATOIRES

#### PAR CH. VIROLLEAUD

- I. Série šumma sinništu (šumma is-pu).
- a). 14° tabl. A = K 3595, Recto (Virolleaud, Fragm. textes divinat. p. 18).

B = K 53 (Boissier, DA 163 ss.).

C = K7229, 1.9-13 (DA 162).

D = K4129 + 7046 (DA 170).

A = 1(?) = B = 1 = C = 7; A = 2 = B = 3 = C = 8; A = 3 = B = 5 = C = 9; A = 4-6 = B = 7-9 = C = 10-12; A = 7 = B = 12 = C = 13; A = 8 = B = 16; A = 9 = B = 18; A = 10 = D = 2; A = 11-12 = D = 14-5; A = 13 = D = 16; A = 14 = D = 147; A = 15 = D = 15; A = 16-17 = D = 19-20.

b K 117 (pl. I-II). L. 3 amēlu LIL-LA, cf. Boissier, Choix t, divinat. II, 52. — L. 4 cf. DA 425, 40. — L. 34 Sur NE-ZA-ZA, cf. SAI 3164 et en outre: Astrol. Chald., Adad XXXI (= K 9) 62 — in me-e same-e NE-ZA-ZA ma-'-du šattu ù mātu du-muq-ŝa IIΛ-Λ; Bezold, Catalogue 4530 (Sm. 2080 rev. sect. II 9-11)

- [-] NE-ZA-ZA ina bit améli ŠI <u>bītu suātu ú-naq-qar</u>
- [-] NE-ZA-ZA ina bīt amēli KA-KA-si sapa-ah
- [-] NE-ZA-ZA ina bīt amēli Ù-TU sapa-ah bīti

bīti

 $c_1$  K 2144 pl. III), a rapprocher de K 4031 (DA 166 s.), cf. Boissier, Choix I 267 s.

III. CT XX 39-42 (The Journal of the American Oriental Society, vol. XXVII, 1906, pp. 88-103).

P. 88, 1. 47-48 et p. 103, 33, lire *summa isu kakku sú-sú-ru ša imitti* SI DI-*mu… sla-niš<sup>isu</sup> kakku tuš-ši*; cf. Boissier, *Choix* I 402 en bas et 255.

P. 91, 1 du-ku = DU-ku = illa-ku.

P. 92, n. 3 sur sa (za) = sa =  $\tilde{s}a$ , cf. Choix I 127,  $\tilde{s}$  (isid-za); Astrol. Chald., Adad I 6 (bilat-za); Fragm. t. divin. p. 12, 47 (mut-za) etc. ; — n. 5. II. 40 à 20 à supprimer, cf. Babyl. I 126.

P. 93, 4 à la fin itti ili ka-mi u suh-hur; 5-6 šum damiqti.

P. 94, 9 ra-pa-as-tum; 11 sa-mid, cf. Choix I 51, 28; 162, 2; ka au lieu de al, cf. DA 80, 12 et Choix I 51, 28.

P. 95, 14 ebūr au lieu de enbi; 17 ni-ta (nīta), non NI-ta (= bir-ta); 19 HU-SI = irkab ou rakib.

P. 96, 20 saplis ŠI  $(=innamir)^{isu}kakku$  etc.; 22 Lire sans doute W au lieu de  $V^2$ , et par suite sāmu sa-rip pour Dirig Nig-Lig; au commencement sāmu nam-ru; 24 (et p. 98, 4, p. 100, n. 1) zana-an šame-e.

<sup>1.</sup> La "catch-line" = 1. 1 de K 47 + DA 59-68; lire col. B p. 59, col. A p. 60.

<sup>2.</sup> Cf. Boissier, Choix I 266 ad. p. 81, 22.

<sup>3.</sup> Lire ainsi Thompson. Astrolog. Reports nº 181, 1 et supprimer çalpu2 Muss-Aux. 879 b.

P. 97, 32 maš-ri-e; 35 lumun libbi.

P. 99, 9 MI (= salma! cf. p. 100, n. 1)-at u; 11 ú-a, cf. CT XX 21, 7 a; 50 obv. 2; su au lieu de su.

- P. 100, 14 i'-al lad; n. 2 ilu  $\dot{U} = \bar{s}amu \dot{u}$ .
- P. 101, 20 me-it-ru.
- P. 102, 23 ri-ih-șu; 25 ME-NI (voir principalement DA 217-219) au lieu de *iani*

K. 117. WE SHE SHIP 江京是四四四四四四日 人及 医禁 個問 相目 照 图 到 严 色 [ 15. 以下是常用国国日帝国际外国际 是四段 路之四路 路之四部 → 耳耳亞亞
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□<





K. 117.



K. 2144.

四年工學 道外《洋口四四年》四日 15. 李江 3 《江中》 20. 20. 20.





K. 149. Recto.

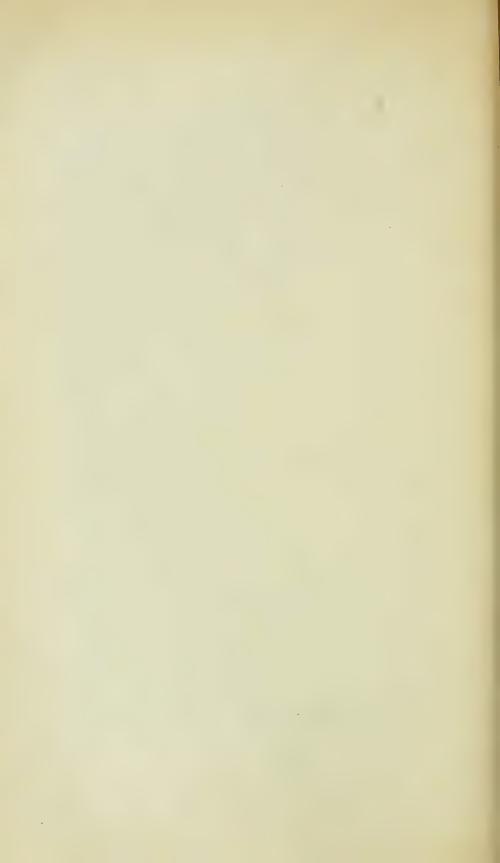

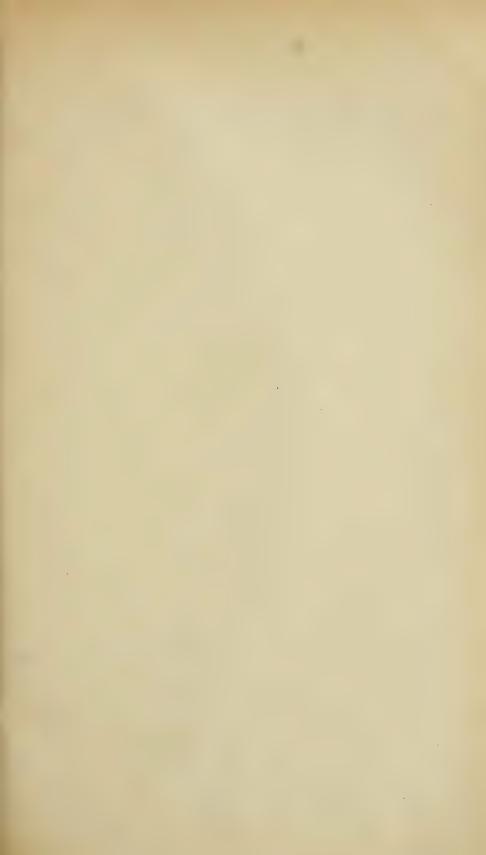



HERZ BEY (M.). Catalogue raisonné des monuments exposés dans le Musée National de l'art arabe, précédé d'un aperçu de l'histoire de l'architecture et des arts industriels en Egypte, 1 d. 8 pl., et 64 fig., LXXII, 351 pp., pet. in-8, 1906. 8 fr. net. Platres. — Pierres de taille. — Marbres. — Boiseries et Ivoire. — Métaux. — Céramique. — Tissus. — Cuirs — Tables votives. — Verrerie.

l'imprimerie arménienne, établie à Marseille sous le règne de Louis XIV. — Requête des Ovanes Oglou Kiyork et Carabet frères (1778). — Index.

Les Documents inédits sur l'imprimerie arménienne de Marseille, publiés d'après un manuscrit de la Bib. Nat., présentent un intérêt particulier pour l'histoire de l'imprimerie en France.

LE GAC (Y.). Les Inscriptions d'Assurnasirpal III, roi d'Assyrie, 885-860 avant notre ère. Nouvelle édition des textes originaux d'après les Estampages du British Museum et les Monuments, xxiv pp., 490 pl., in-8°, 4907, paraîtra incessamment.

Contenu du volume: Introduction. — Liste des estampages. — Inscriptions. — I. L'inscription des Annales. — II. Les inscriptions du Monolithe — III. L'inscription officielle. — IV. L'inscription de l'autel. — V. L'inscription du Lion rugissant, — VI. L'inscription de Balawat, — VII. Inscriptions diverses, — VIII. Petites inscriptions. — IX. L'Obélisque brisé de Nimroud.

L'auteur de cette nouvelle édition des textes d'Assurnasirpal a pu, il y a quelques années, grace à la bienveillance et au libéralisme scientifique du Directeur des Antiquités Assyriennes et Égyptiennes, mettre à profit la riche collection des estampages du British Museum. Beaucoup d'entre eux sont utilisés pour la première fois. Les textes annalistiques, entre autres, sont présentés dans une refonte appuyée sur tous les estampages qui s'y rapportent, et leur étude attentive a permis à l'éditeur de constater que les annales, sur plusieurs monuments, affectaient une forme non signalée jusqu'à ce jour. Des textes complètement inédits s'ajoutent à la série, déjà nombreuse, des textes du grand roi. Les monuments ont été l'objet d'une revision aussi soignée que possible, et, si quatre textes qui figurent dans l'édition des Annals of the Kings of Assyria, edited by E. A. Wallis Budge and L. W. King, n'ont pas pris place dans cette nouvelle édition, c'est que lors du séjour de l'éditeur à Londres, il n'a pu les étudier directement lui-même, et que, d'autre part, cette nouvelle édition n'a pas la prétention de donner tous les textes d'Assurnasirpal, dont la liste n'est, sans doute, pas près d'être close.

#### PAUL GEUTHNER, 68, RUE MAZARINE, PARIS, VI.

| TELONI B.). | Pietre incise | orientali (assir | i) del Mus | eo di Perug | jia, 1 pl. in- | 80- |
|-------------|---------------|------------------|------------|-------------|----------------|-----|
| (T.) 1905   |               |                  | وبتنعوبتتك | *********   | 2 f            | r.  |

VIROLLEAUD (C., L'astrologie chaldéenne, le livre intitulé « enuma (Anu) ilu Bèl », publié, transcrit et traduit, in-fol., 1905-7.

Parus: fasc. 2: Texte cunciforme: Shamash (le soleil), 52 pl., 1907.... 7 fr. 50 i: Texte cunciforme: Adad (l'atmosphere), 44 pl., 1907..... 6 fr. 6: Transcription: Shamash (le soleil), 34 pp., 1905....... 5 fr.

L'Astrologie chaldeenne est divisée en 4 parties : Sin (la lune), Shamash (le soleil), Ishtär (les planètes et les étoiles), Adad (l'atmosphère).

L'ouvrage paraîtra en 13 fascicules : 4 pour le texte cunéiforme, 4 pour la transcription, 4 pour la traduction, 1 pour l'introduction et le lexique.

#### Mélanges de la Faculté orientale, Université Saint-Joseph, Beyrouth.

Tome II, 1907: Lammens (II.), Études sur le règne du calife Mo'âwia I° (deuxième série). — Dillenseger (I.), L'authenticité de la II. Petri. — Mallon (A.), Une école de savants égyptiens au moyen âge. — Jalabert (L.), Inscriptions grecques et latines de Syrie (2° série). — Wiesman (II.), Die opferfeindlichen Psalmen. — Monterde (R.), La voie romaine d'Antioche à Ptolèmais. — Neyrand (J.), Note sur l'expression (ici un signe) en hébreu biblique. — Lammens (II.), Etudes de géographie et d'ethnographie orientales. — Cheikho (L.), Les archevèques du Sinaï, gr.

# BROCKELMANN (C. . Grundriss der vergleichenden Grammatik der Semitischen Sprachen.

Parus: Lief. I, pp. 1 à 128, net 6 fr. 50. — Lief. 2: 120 à 240, août, 1907, net 6 fr. Lief. 3, pp. 241-384, 3 fr. 50

Le prix de souscription est net. Après achèvement il sera augmenté de 25 0/0. « In diesem Grundriss sollen die neueren Forschungen zur vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen zusammengefasst, nach den Grundsätzen moderner Sprachpsychologie erweitert und zu einem vollständigen System ausgebaut werden. Das Ziel der Forschung ist nicht mehr wie bei den Begründern der indogermanischen Sprachwissenschaft die Rekonstruktion einer Ursprache, sondern das wissenschaftliche Verständnis des Baues der einzelnen Sprachen, das aber eben nur durch Vergleichung der verwandten Idiome gewonnen werden kann. In erster Linie soll die Grammatik der semitischen Literatursprachen dargestellt werden. Da aber ihre Entwicklung nur durch die Analogie der Vorgänge in den lebenden Sprachen verstanden werden kann, so mussten die neueren Dialekte in weitestem Umfang zur Vergleichung herangezogen werden ».

Tome I contient la phonétique et la morphologie, le tome II la syntaxe. — Les 2 volumes comprendront environ 8 fascicules.

Philol.

# BABYLONIACA

# ÉTUDES DE PHILOLOGIE ASSYRO-BABYLONIENNE

PUBLIÉES AVEC LE CONCOURS DE

#### MAXIMILIAN STRECK ET STEPHEN LANGDON

PAR

#### CH. VIROLLEAUD

### Tome II — Fascicule 3

| ST. LANGDON, | Sumerians and Semites in Babylonia                                           | Pages | 137 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|              | Rythm in Babylonian psalms                                                   |       | 162 |
| MAX. STRECK, | Lexikalische Studien : II. kisallu babbānū ; III. die                        |       |     |
|              | Wurzeln $ra'\bar{a}bu$ und $r\bar{a}bu$ : a) $\exists \aleph \exists \ldots$ |       | 168 |
| ST. LANGDON, | Sumerian-Assyrian vocabularies                                               |       | 199 |





PARIS LIBRAIRIE PAUL GEUTHNER

68, RUE MAZARINE, 68

1908

#### PRINCIPAUX COLLABORATEURS

MM. Boissier, A. (Genève); Delitzsch (Berlin); Fossey (Paris); Hilprecht (Philadelphie); Hommel (Munich); Hrozný (Vienne); Jastrow (Philadelphie); Jensen (Marburg); Johns, C. H. W. (Cambridge); King, L. W. (Londres); Langdon (Oxford); Le Gac (Poitiers); Meissner (Breslau); Muss-Arnolt (Belmont, Mass. U. S. A.); Pélagatu, (Lyon); Pinches (Londres); Prince, J. D. (New-York); Sayce (Oxford); Streck (Strasbourg); Thompson, R. C. (Chicago); Thureau-Dangin (Paris); Ungnad (Berlin); Virolleaud (Lyon); Winckler (Berlin); Zimmern (Leipzig).

Les « Études de philologie assyro-babylonienne » paraissent, sans périodicité fixe, par fascicules d'au moins 4 feuilles in-8°.

Il paraîtra un volume chaque année.

Le prix de souscription pour chaque volume est de 18 fr. — Les années écoulées sont portées à 25 fr. — Seuls les acquéreurs de la collection entière bénéficieront du prix de souscription pour les années écoulées.

Nos collaborateurs ont droit à 25 tirages à part.

Prière d'adresser les manuscrits et tout ce qui concerne la rédaction à M. Ch. Virolleaud, 29, rue d'Enghien, Lyon,

et les livres et revues, ainsi que les abonnements à M. P. Geuthner, 68, rue Mazarine,  $Paris 6^{\circ}$ .

# SUMERIANS AND SEMITES IN BABYLONIA

BY ST. LANGDON\*.

It is beginning to be recognized by a large body of general readers that Assyriology has now to deal with the most important problems which concern the traditions and culture of a great part of humanity. During the past generation interest has been centred chiefly upon the poems, epics and histories which have been translated from the literary works of those Semites who dominated Mesopotamia and more or less all of Western Asia from about 3000 BC to the days of Alexander. In the literature of these peoples have been found many of the sources of Hebrew and Phoenician traditions and beliefs, and their art reveals many elements which seem to have formed the beginnings of Greek sculpture. The non-assyriological world has also had vague notions about another people still older than the Babylonians, but about whose language and origin Assyriologists themselves are disagreed. Even so learned a writer as Mr. Frazer writing in 1906 in his Adonis, Attis, Osiris p. 6 says that Assyriologists are not at all agreed even as to the existence of this people. The latter statement can not be too strongly denied. Although there are indeed exceedingly few who are capable of dealing with classical texts of this ancient period, no teacher of Assyriology in any university of the world has doubts about the importance of the non-Semitic civilization which occupied the traditional place of Paradise between the four rivers.

The date of the arrival of Semites in Mesopotamia is a question

<sup>\*</sup> A propos de Ed. Meyer, Sumerier und Semiten in Babylonien (aus den Abhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1906) mit 9 Tafeln, Berlin 1906, in-4, Georg Reimer.

upon which a specialist in Babylonian and Sumerian would be loth to express an opinion, at least with the assurance of the learned Eduard Meyer of Berlin, who in the above mentioned book, has from the position of an historian and ethnologist, studied these questions and assured Sumerologists that the dynasty of Sargon is 1000 years later than the figures fixed by Nabuna'id, that Semitic civilization may be even older than Sumerian and that the cult of Enlil, chief god of the Sumerian pantheon is by origin Semitic. Reasons have been given above in my review of Mr. King's book for being exceedingly skeptical about assuming so late a date for Sargon although we must recognize within certain limits the untrustworthiness of chronological figures given by Assyrian and Babylonian kings.

Semitic influence at the city of Kiš, in the vicinity of Babylon can be certified by the dynasty of Urumuš who ruled sometime before Sargon of Agade and after the downfall of Lagaš at the hands of Lugalzagisi in the time of its independent ruler Urukagina. A still earlier king of Kiš was Enbi-aš-dar who seems also to have perished at the hands of Lugalzagisi, at least this is a probable assumption from OBI 104 and we are thus tolerably certain of a Semitic dynasty at Kiš contemporary with Urukagina of Lagaš. The earlier kings and patesis of Kiš wrote Sumerian and have Sumerian names. Further there is no compelling reason to assume that these Semites, from whom we have some important sources in the literary remains of Maništusu and Sargon, had any definite god called Bēl¹, and we know that Aštoreth-Ištar was the protecting divinity of the Sargon dynasty. There is moreover reason for assuming that the Semites pronounced this name áš-tar and wrote it ÁŠ-DAR².

Now these are facts which need statement in a popular way and which the non-technical reader should have in mind when reading sweeping statements about the origins of Babylonian history and religion. Undoubtably Assyriologists have a great deal to learn from a

<sup>1.</sup> Cf. Hoshander in ZA XX 285 ff. I assume that Bēl and Ištar were the chief divinities of the early Semites.

<sup>2.</sup> See REC nos 120, 543 and Ham. Code III 54; cf. Collection de Clercq no 94 (!).

careful study of the figured monuments and the observations of excavators, but the important problems are philological, religious and historical, the solution of which must lead the way to a sure understanding of the genesis of Chaldean civilization. Perhaps no historian is better able to place the figured monuments at the profitable disposition of Assyriology than Ed. Meyer for his immense knowledge of the history of Egypt and Western Asia enables him to draw many useful conclusions. He has however, it seems to me, approached these problems with preconceived conceptions about the importance of the Semitic element in Babylonia and with an underestimation of what specialists now know about Sumerian and the loan-elements in Semitic.

Prof. Meyer closes the first section of his discussion p. 29 with the statement: "Characteristic pecularities of their [the Semites] culture, which are not Sumerian, we have already learned to know ", and as such he, in the preceding pages, adduces that the horned turban, the constant sign of divine power in Sumerian and Babylonian religion, the winding dress which passes over the left shoulder and falls downward over the body and left arm in pleated horizontal sections (cf. Taf. III), the full beard with shaved upper and lower lips are Semitic. He emphasizes the fact that the figured monuments of the kings of Agade presuppose long practice in the sculptor's art. His statement however that the art of the Semites at Agade surpasses all other of ancient Chaldea is a personal opinion. The exquisite statuettes of Telloh, the silver vase of Entemena, as well as many of the seals of Erech and Ur, seem to be quite on a level with any form of art that has come to us from the early Sargonic dynasty or the Semitic kings of Kiš.

Now while very cognizant of the usefulness of the clear demonstration which is made of the fact that the faces and tonsure of the monuments evidence two types of humanity, it yet seems to me that many conclusions rest upon a very unsolid basis. In the first place the form of head-dress worn by Mardukbaliddin (Taf. II) even admitting a similarity with that of Narām-Sin (Taf. III) can not be set down without further argument as a distinctly Semitic indication of divine head-dress, for in the first place, this king never claimed divine honors and,

in the second place, his royal contemporaries of Assyria who are certainly quite as Semitic as himself wore an entirely different headdress, as well as his predecessor Mardukidinahi, see Menant, Glyptique t. I pl. VI. It is furthermore an utterly false argument, starting with the known fact that certain religious ideas and divine symbols of dress are due to the amalgamation of two races, to assume any part of this amalgamation as distinctive of the race to which the person in question belongs. The only safe way is to start at the origins of these two peoples and find out what is distinctive of each of them and to trace if possible any influence from one on the other. Now the long shawl-like dress hanging from the left shoulder with a fold attached to fall over the left arm and enveloping the body rather tightly from under the left arm to the feet is worn by a Sumerian of doubtful sex and identification on the tablet of Ur-Nina (L. Heuzey, Catalogue des antiquités chaldéennes du Louvre nº 8; Meyer, p. 78). I am unable to see how Meyer can separate these two dresses into " plaids , and " shaggy coats ", although the horizontal folds of the early Sumerian figures have a less regular appearance than that for instance of Ningirsu (Heuzey, Catalogue nº 24). The same rather close fitting winding folds pleated perpendicularly characterize both. Furthermore, the similarity between the colored fantastic dress of a dignitary of Palestine from the grave of Hui, p. 13, and the winding dress of Narām-Sin of the relief of Diarbekr I am unable to see. Moreover, how do we know that the dress of Narām-Sin is of wool (p. 12) or undoubtably of bright colors (p. 13)? The facts seem much rather to warrant the supposition that the dress is itself Sumerian.

The difference in features between Sumerian and Semite is clearly shown by Mexer and needs no further argument but that the method of wearing the full beard with shaven lips is limited to Semites is a hazardous statement, for this compels him to assume that the Sumerians from the very earliest times represented their gods with Semitic form of beard (so Nin-Girsu on the Stèle des Vautours). When we first meet with Semites, long after the earliest figures of Sumerian deities with shaven lips and full beards, they also have unshaven lips. To

assume therefore that Semitic influence begins earlier than the days of Ur-Nina, and that in those days the Semites were their beards this way is much more than the facts warrant. Naturally the Sumerians who shaved both face and head, would be expected to represent their gods in this way, but the fact is that long before any Semitic influence can be shown they represented their gods with full béards and shaven lips, a style followed by Hammurabi, and the simple fact is we have no material yet to satisfactorily explain this matter. It is well that our study of Babylonian religion does not hinge much upon such things for there are inexplicable mysteries in the notions of peoples about their gods. Compare, for instance, the god Ramman on the seal Découvertes, pl. XXX nº 10 without a beard and the legend d. gud-an-na d. mar-tu " divine bull of heaven, god of the west land ". See also Collection de Clercq, pl. IX nº 82, a god and a goddess facing each other, the divinity at the right a god and beardless; the dedication has nin unu-ki en d. mes-ge unu-ki dumu lugal-kud " to the lady of Erech, the high priest of ilu Mes (Marduk?) of Erech, son of Lugal-Kud ».

For the origin and development of the head-dress or crown which was and is to this day the distinctive sign of divine power we have material for a fairly accurate study. On the oldest figured tablet that has come to us from Chaldea and often represented in various books (see Heuzex, Catalogue n° 1) is a rude figure of a god with flat oval head-dress bound around the upper fore head by a plain band and adorned at the top with two long deep veined leaves of the date-palm (fig. 1). That these two leaves had a real meaning is evident from a seal of a much later date, Collection de Clercq pl. XVI n° 140 (fig. 2). With the symbol of fruitful life represented as leafy branches growing from the back shoulders of the deities compare the seal of the period of Narām-Sin in Meyer, p. 27. The seal in fig. 2 is presumably from a very early period. Notice that in addition to the low cap with two long leaves, the divinity here has two horns, a symbol which henceforth is always that of divinities.

The next step in the evolution of this symbol seems to be the enigmatical head-dress of two minor divinities on fragments B<sup>2</sup> and C<sup>2</sup> of

the Stèle des Vautours (fig. 3). Here two horns coming together at the base and resting upon a band surrounding the head form the main structure of the design. In the centre is a conical centre-piece mounted by a crescent. On each side two leaves like those in fig. 1 evidently intended to be represented as branching from the conical centre-piece. With this cf. OBI pl. XVI no 38 (fig. 4), MEYER p. 100. Here the leaves, very rudely made, branch, two on a side, directly from the conical centre which has three points. In fig. 3 the centre-piece has a face en face, indicated by nose, eyes and eyebrows. Meaningless traces are also seen on fig. 4. Evidently two motifs are working, one an attempt to represent plant-life, the other animal-life. The distorted figure is probably a relic of animistic tree-worship later outgrown. The conical centre represents the trunk of the date-palm with its upward spreading leaves. The horns, as is well known, represent a horned animal, symbol of Anu and Enlil (it can not be Ea, for the antelope of the sea with fish's body has long straight horns, and the ram's head on a short pillar has heavy curling and knotty horns, see kudurru of Melišihu in Mém. Délégat. Perse I pl. XVI, LSS II<sup>2</sup> 10 f.). The steer was probably the symbolic animal of Anu; at any rate, if MEYER is right (p. 49 f.) in identifying the god from whose shoulders stream the waters of life (see p. 47) with Anu, then the same god is represented on Br. Mus. 89115 (Guide to the Babylonian and Assyrian antiquities, pl. XXIII) with an eagle and a crouching bull. The šukuz(s)u, a symbol of Anu (LSS II<sup>2</sup> 7) in CT XVII, 44, 75-6 is brought into connection with an alpu or ox.

I suppose therefore that the two *motifs* which underlie the design of the crown as symbol of divine power are the horns of the bull and the stalk and leaves of the date-palm, or some other plant, see fig. 2. We are now prepared to understand the head-dress of OBI pl. XVI n° 37 (fig. 5), where the leaves have passed into short horns probably by analogy. A further step seems then to have been made in omitting the two base-horns entirely<sup>1</sup>, cf. Hilprecht, Explorations in Bible

<sup>1.</sup> Or in reducing them to smaller proportions so as to harmonize with the superior horns.

lands p. 475 (fig. 6). Here the goddess wears a head-dress consisting only of the original conical centre-piece, representing the stalk of the date-palm and the leaves in shape of horns (!). Compare also the head-dress of the minor deity who leads the worshipper to the goddess.

An other seal from Coll. de Clercq (pl. XXVIII nº 43 bis) I add here (fig. 7). As in the case of fig. 5, the branches have become conventionalized horns but the stalk has its original form, and compare in fig. 2 the deity to the left of the inscription. The inscription on 43 bis shows indications of being very old. It reads galu-hengál šangu šú-gir "Galu-hengal, priest of Sumer (?) ".

From these elements, all Sumerian and older than Narām-Sin, I would derive the head-dress worn by him, Meyer Taf. IV (fig. 8).

Naturally the designs took on fastastic and conventional forms at a later period. The pronged horns, for instance, of the god in fig. 2 are a good example of a fantastic creation as well as the very conventional head-dress (fig. 9) worn by goddesses as on Br. Mus. 89126 (Guide, pl. XXIII and Menant, Glyptique t. I pl. IV no 2) and for curious forms with horns coming together in a high point with tassels floating downward from the sides, see Menant, Glyptique t. I p. 133 no 78.

We come now to the final evolution of this symbol, the form of which was maintained from the age of Gudea to the last days, when Babylonian religion ceased to be taught or practised, I mean the so-called horned turban. One of the earliest examples of this form is the relief of Ningirsu and Bau (Gula), Heuzey, Catalogue n° 25 (fig. 10). Here the two base-horns are started back of the ears, brought forward and curved inward and upward to meet about half-way up the front of the cone shaped centre-piece. The original branches, now become horns, are placed above the base-horns in the same shape. The original design is however unmistakable. This is the form of crown worn by Šamaš on the Stèle of Hammurabi (Meyer, Taf. V). Later conventionalized forms of high round centre with one, two or more pairs of horns, as the head-dresses of sacred bulls, genii etc., can be readily understood and interpreted by anybody. In the Assyrian Saloon

of the British Museum, no 98, is a bas-relief of three minor deities, all wearing the conventional high round turban of the later Assyrian period (fig. 11). Curiously enough the plant-motif again appears in a chaplet at the top.

The kings of Assyria, as for instance on the monolith of Ašurnaşir-pal (Assyrian sculptures, pt. 5 pl. LXIV) often wear a necklace with the five sacred symbols of divine power. These are 1) the 7, 8 or 9 (sometimes more) pointed star of Nana-Ištar on a disk, 2) the two pronged fork of Ramman, 3) the crescent of the moon-god, 4) the horned turban, 5) the four pointed Maltese cross. Inasmuch as this cross on the necklace takes the place of the winged disk of Ašur of the otherwise five identical symbols figured in front of the king's head at the top of



the monolith, we are safe in concluding that this cross stands for the sun-god. Now the well known symbol of the sun-god in Babylonia is the four pointed star on a disk (fig. 12). There can be little doubt but that the Assyrians developed the Maltese cross from the Babylonian four pointed star. So important was this emblem to Assyrian kings that it appears alone on the necklace of the beautiful bas-relief reproduced in the cover of pt. I of Assyrian sculptures (fig. 13).

Evidently Assyrian symbolism, although ready to replace the symbol of the southern sun-god with the winged disk of Ašur (also a sungod) among the five symbols of their bas-reliefs, did not venture to change the necklace of the kings. *Dingir Babbar* of Larsa, later

## BABYLONIACA, T. II



Fig. 3.



Fig. 5.



Fig. 1.



Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 2.



Fig. 8.



Fig. 10.



Fig. 7.



F. Pélagand del.



Fig. 9.



Fig. 11.



Šamaš of Sippar, the ancient sun-god of the Sumerians, adopted by the Assyrians as their national divinity, thus manifests his right to the sacred symbol on the breasts of the kings of Assyria. Sometimes the horned turban is worn in the centre of the necklace as in Assyrian Sculptures pt. 6, pl. LXXX.

We know from the famous bas-relief of the Sippar Tablet (V R. 60) that the head-dress of Šamaš was called agū, for beside his crown is written aku dingir babbar muš igi-min " crown of Šamaš, the serpent (ie. the serpent which forms the back and top of the god's shrine) has two faces ". In fact two busts of minor deities sit on the serpent's face and hold, suspended from two ropes, the sacred four pointed star of the sun-god. Under  $ag\bar{u}$  and minnu in the foregoing list of loan-words (Babyl., II 105, 113 f.) will be found the literature upon the two words current among the Sumerians for this horned turban which we have been describing. In a letter to an Assyrian king (HARPER IV 498), partly studied by Behrens, LSS II1 62, among ornaments made at the royal order are mentioned the age of Anu. This must mean the little horned turbans worn on the king's necklace and makes it clear that the early symbol of the horns refers to Anu. The same letter mentions the áš-me (Br. 17) which in Gud. Cyl. A XIV 27 is a symbol of Nana-Ištar. The áš-me pl. are therefore the stars of Ištar on a disk, which are often used for decorating the wristbands of kings and divinities, and worked upon the fringes of royal robes. In the Coll. de Clerca n° 253 occurs the following charm on a cylinder:

```
áš-me
        gig-udi-ir To the star of evening and morning (ie. Ištar-Venus):
ina enim d.da-mah (when) by the command of ilu Da-Mah
            šamši before Šamaš
mahar
zi
    - zig
             - gál living creatures
           da - áš with slaughter
gul - e -
sag
               giš were destroyed,
                   (this) man in wisdom
galu
      ab - da - \acute{a}
                   (said) the incantation "Oh! house unshaken (?) ".
én
       é - NU-RU
```

I have digressed from the subject in order to make clear the BABYLONIACA. — II

Sumerian origin of some very important words (agū and áš-me) and ideas. It seems to me that it is yet quite impossible to arrive at any safe results unless the most careful historical and philological methods are followed.

From pages 29-33 Prof. Meyer urges with many adjectives as a doubtlessly ", " certainly " etc. that the cult of Enlil was not originally Sumerian at Nippur. These assertions so far as I can see rest absolutely upon no facts which he produces and I am unable to understand just why the opinion of Hilprecht, who at least has the advantage of knowing both languages, that the old cult of Enlil was Sumerian, is at all shaken. One looks in vain in these pages for any certain argument. That the ziggurat is a Semitic construction for studying astronomy may perhaps be true. The word itself is Semitic and the translation in Sumerian to my knowledge does not occur in classical texts. The Sumerians at Lagaš contented themselves with calling their stage-tower é-pa, temple of the seven zones, Collection de Clercq, II pl. VIII 11, and it existed as early as Ur-Nina, see the Verzeichniss to VAB I 250. It seems to me therefore that the facts favor its Sumerian origin.

The more we are coming to know about the history of Babylonian religion, the more it becomes clear how much that is essential was borrowed from the Sumerians. If one study the list of loan-words published by Leander and myself he must recognize that most of the important cult-words are Sumerian. Furthermore the publication of old Sumerian hymns in CT XV, which show us the real sources of many Assyrian and Babylonian psalms, is convincing evidence for the enormous literary and religious influence exercised upon the Semites, cf. Babyl. I 240 note 2. The cult of Enlil seems to have been particularly rich in these psalms, and in the tablet from a series called "Since distant days my destroyed city" being lamentations on the destruction of ancient cities (IV R 11), the god Enlil and his city Nippur occupy the place of importance so as to give one the impression that the other cities are only insertions into an earlier psalm on the destruction of Nippur "whose god departed from its habitation,

whose psalmist of the Ahulap-refrain departed with sighing ", obv. 35-38. Compare further a ritual for the wailers (kalū) IV R 23 n° 1 which seems to be based upon an older copy and in which Enlil is especially implored for the king. I can not go into a further discussion of the other arguments of Prof. Meyer's book which are largely a development of the ideas already discussed. My object has been, all in recognizing the learning and acumen of the discussion, to show that the results rest upon unsafe methods and predisposed views.

In conclusion let me add here the translation of an early Sumerian psalm to Enlil, CT XV 10, which will serve to show the influence which this cult exercised upon Babylonian literature and religion. Inasmuch as this hymn to Enlil was drawn upon for other Sumerian psalms I shall first give here the song of lament over the destruction of Nippur with late additions to suit calamities which befell Borsippa, Babylon, Sippar and Isin <sup>1</sup>, and attempt to show that the original is Sumerian, not the Semitic translation.

#### TRANSLATION.

IV R 28 \* nº 4, with duplicate SBH nº 70 (beginning at rev. 55).

12 ..... was laid waste. 13 ..... was desolated. 14 ..... he scattered about. 15 ..... they overpowered. 16 ..... not shalt thou repose. 17 ..... food shalt thou not eat. 18 ..... water shalt thou not drink.

- Oh thou who hast vision, oh honored one who hast vision!
- 20 Oh lord of vision! Thine eyes rest not.
  - Oh lord of all lands, thou whose (eyes rest not),
  - Oh lord of the faithful promise (refrain),
  - Oh divine Enlil, father of the Sumerians<sup>2</sup> (refrain),
- 1. That Isin not Nisin, as Huber *Personennamen*, is the ancient pronunciation is probable from II R 59 e 28 NI-si-an with var. IN-si-an; on IN = i see RTC 426 in-ta-e-a = i-ta-e-a.
- 2. On kur = foreign lands '(l. 21) and kalama (= kanag) = Sumer ', see Thureau-Dangin in ZA XV 354 note 3. This distinction, which is not made in Semitic, shows that the hymn is originally Sumerian.

Oh shepherd of the dark-headed people (refrain),

Oh thou whose omniscience is self created (refrain),
Oh hero who directest mankind (refrain),
Thou art he who makest multitudes to lie down in peace (refrain).
Oh lord, divine hero of heaven and earth (refrain),
Mighty god Marduk (refrain).

30 Oh lord, divine master of instruction (refrain),
Mighty god Nebo (refrain).
Oh lord, divine judge, thou art exalted (refrain),
Mighty god Šamaš (refrain).
Oh lord, divine Ninib (refrain).

Thine eye, thy vision, rest not.

Thy breast .... turns not back.

Thy heart .... when will it rest<sup>2</sup>?

rev The ewe rejects her own lamb.

The she-goat rejects her own kid.

The husband slays his wife.

Oh divine Enlil, conqueror (?), thou hast driven away peace, thine 5/6 Oh exalted one<sup>3</sup> repent and behold thy city<sup>4</sup>. [eye rests not.

Honored and exalted one! repent and behold thy city!

8-21 = obv. 21-34.

22 Be compassionate unto thy city Nippur, unto the brick-walls of Ekur, unto kenur the temple of life. Be compassionate unto the brick-walls of Sippar,

25 unto the dwelling Ebarra, temple of all justice.

Be compassionate unto Babylon,

unto the brick-walls of Esagila, shelter for the shrine of the

Be compassionate unto Borsippa, [repose of humanity.

unto the brick-walls of Ezida, shelter for the great shrine of life;

30 unto the brick-walls of Etemeanki, shelter for the shrine of the antelope of heaven and earth.

<sup>1.</sup> Here erin 'foreigners' in distinction to sag-gig 1. 24, 'the Sumerians'.

<sup>2.</sup> On lines 35-37 cf. SBH 131, 48-52.

<sup>3.</sup> Glossed by 'Enlil'.

<sup>4.</sup> Glossed by 'turn to thy city'.

Be compassionate unto Isin,

unto the brick-walls of Egalmah, shelter for the shrine Erab-

- 33/4 Unto the estranged city, when wilt thou return? [rig-rig.
- 35/6 Unto Nippur, the estranged, when wilt thou be merciful\*?

  Unto the city estranged, when wilt thou return,

  unto Sippar estranged, when wilt thou be merciful?

  Unto the city estranged, when wilt thou return,
- 40 unto Babylon estranged, when wilt thou be merciful?
  Unto the city estranged, when wilt thou return,
  unto Isin estranged, when wilt thou be merciful?
- 43/4 In the city to which thou didst allot grain, to which thou didst weigh out provisions<sup>3</sup>,
- 45/6 he who ate is satiated with hunger;
- 47/8 where she whose husband was young could say 'my husband';
- 49 where she whose son was young could say 'my son';
- 50/1 where the maiden could say 'my brother4';
- 52/3 from the city, where the fruitful mother could say 'my child',
- 545 where the little girl could say 'my father',
- 56,7 in whose streets men stood about or hastened hither and thither,
- 58/9 the small vanish, the great vanish<sup>5</sup>.
- 1. Semitic translation: 'which the foe hath estranged'.
- 2. Semitic translation: 'Nippur which the foe estranged, which he threw in the water'.
- 3. Semitic translation: ' to which grain was allotted, provisions weighed out'.
- 4. Lines 47-49 mean that untimely death did not interrupt family relations. Unfortunately we do not know the distinction between amtu = gem (Br. 11135) and ardatu = ki-el (Br. 9831). The fem. of ardu 'slave' is amtu (not ardatu as one would expect) and ardatu is the fem. of idlu and zikru, and see above  $ki\text{-}el\text{-}mu\check{s}$ , ie ardatu zikratu. ardatu can not be concubine for in the Code of Ham. she is called  $\check{sug\bar{e}tu}$ . Although I have not material at my disposal to definitely settle the meaning of ardatu, it seems to me certain that it means marriageable girl, young woman and always free born; used probably in the more common sense of unmarried woman. Cf. SAI 1192.
- 5.  $\dot{e} = UD DU = mahu$  Br. 7879 from root  $mah\bar{u}$  HW 396 b and Ges.-Buhl-Zimmern 373 a. SBH 67, 1/3  $al \cdot \dot{e} \cdot e = immahu =$  is suppressed. Sum. also mal SAI 4855,  $alu\ immahh\bar{u}\ ina\ lallar\bar{a}ti =$  'the city is oppressed with sorrow'. In our text the root is intransitive.

- 60 In Nippur the small and great vanish.
- 61 (In Babylon the small and great vanish.
- 62 In Isin the small and great vanish.)
- 63/4 The foe has transported her plunder<sup>1</sup>,
- 65/6 and the jackals defile her desolate remains.
- 67/8 The wind fills her banqueting halls.
- 69/70 Traffic occupies her streets no more.

Follow ritualistic directions with a hymn to Entil.

- SBH 122, 16/7 To the house of incense (?) he goes, (this) psalm he says:

  18 "Oh Enlil, breath of life of the land,
  - 19 Oh shepherd of the dark-headed peoples<sup>2</sup>, seven heroic names of life (thou hast),
  - 20/1 Hero whatsoever in woe we cry, even as we say, may it [appease] thy heart.

  - 23/4 A shepherd is he, councillor (?) who rests not<sup>3</sup> . . . . may thy heart [be appeased]
  - 25 (May) the voice of sighing of the begetting mother (appease thy) heart!
  - 26 Oh strong one who didst establish the gods, (may thy) heart rev. (ritual direction). (be at rest)! "
    - 1 At the beginning of day . . . . .
    - 2 At midday . . . . .
  - 3/4 .... the begetting mother ....
  - 5|6 The grinding stones at midnight (?) without incense (?) 7-27 (?) follow directions for singing the psalm.

If one read the above poem omitting the insertions and glosses he must feel that he has before him a very ancient lamentation on some calamity which befell Nippur, and into which the scribes fitted appeals to other gods than Enlil of Nippur to make the psalm suit calamities of other cities. Moreover

- 1. Semitic gloss: 'the dogs defile her plunder'. III<sup>2</sup> forms are generally reflexive. *gallu* a loan-word only here.
  - 2. Here Sumer and the Sumerians are meant.
  - 3. Semitic line has also *la ina* ...., evidently a gloss.

the Sumerian lines are original and many are untranslated. A clear distinction is made between Sumerians and foreigners, see notes on translation of obv. 23, 26. For further indication, of the secondary nature of the Semitic translation, see notes on text of rev. 6, 22, 32, 34, 36. The essential part of the poem which describes the sorrows of the wailers is rev. 1-4, the remainder is based upon the Sumerian psalm CT XV 13. But we have in CT XV 10 a still older poem to Enlil from which the writer of the above lamentation copied lines 21-27, with exception of line 25. This poem to Enlil is in pure Sumerian which makes it clear that the original of the above lament was also composed in the same language.

# HYMN TO ENLIL AT THE OFFERING OF GRAIN AND FRUITS (CT XV 10).

Oh lord who dost decree the destiny of the land of Sumer, whose glory is self created,

Oh Enlil, lord who dost decree the destiny of the land of Sumer, whose glory is self created,

Father Enlil, lord of lands<sup>1</sup>,

Father Enlil, lord of the faithful promise,

- 5 Father Enlil, shepherd of the dark-headed peoples,
  Father Enlil, whose omniscience is self-created,
  Father Enlil, hero who directest mankind,
  Father Enlil, who makest multitudes to lie down in peace,
  Thou art a crouching ox, a steer who brings destruction:
- 10 Oh Enlil, thou art the great herdsman<sup>2</sup> of the vast earth; Lord whose name is glorious, recorder of the world. Lord who givest pure oil, who makest nourishing milk to be plenty<sup>3</sup>.

Lord who causest peace to abide, who protectest habitations. In the great resting place, where thou art councillor,

- 1. To this and the following lines the later hymn writers added the refrain: 'thou whose eye rests not', probably for responsive service.
  - 2. Cf. sab-gal = damkaru, Br. 5679. Cf. III R. 67 b 19 d. dam-kar = Enlil.
- 3. Cf. SBH 130, 13. This passage is misunderstood by Messerschmidt, Dissertation p. 7 and Jastrow, Religion II 15 šizibbi la māṣi = 'milk not insufficient'; the root of māṣu is  $\Sigma \Sigma 2$ .

- 15 from the land of sunrise to the land of sunset, in the earth lord of life art thou, lord of secrets (?) art thou.
- rev. Thou art sovereign of the lands, lord of life and thy consort is mistress of secrets (?).

Thou art the exalted one, fear in the high heavens is caused by thee.

Oh Enlil, the staff of authority of the gods is granted by thee. Father Enlil, tender of the plants of the gardens art thou; tender of the grain fields art thou.

Oh Enlil, thy glory doth enlighten the fish in the sea,
 Thou dost satisfy the birds of heaven and the fish of the sea.
 Father Enlil with song majestically we come, the presents of the earth are offered to thee as gifts of sacrifice.

Oh lord of Sumer, we bring to (thy) dwelling offerings of figs, thou art he who causest the ground to be the abode of life. Father Enlil accept the sacred offerings, the many offerings.

Total of 25 sacred names.A psalm.

Such is the remarkable history of a psalm, composed originally by Sumerians for the temple service of the great earth and mountain God of Nippur. Excerpted for lamentations over the destruction of that sacred city, glossed by later poets to lament the fall of Isin (at the hands of Rīm-Sin and Hammurabi?), or of other sacred cities, translated into Semitic for their books of lamentations and scattered about in Assyrian and Neo-Babylonian copies until they were buried in the cataclysms of the Persian era, its history is invaluable for showing the influence of Sumerian literature upon the psalmists of Babylonia. These facts weigh more heavily than any conjectures that can be made from a study of the bas-reliefs, however valuable the latter may be for corroborative evidence.

### TRANSCRIPTION.

IV R 28\*  $n^{\circ}$  4, with duplicata SBH  $n^{\circ}$  70, beginning at rev. 55. CT XV 13 beginning at rev. 5. CT XV 10 obv. 3-8 = obv. 21-27. Cf. SBH  $n^{\circ}$  13.

1. Nin-lil.

| 1-9 | broken away. |          |                    |
|-----|--------------|----------|--------------------|
| 10  | [            |          | ] il               |
|     | [            |          | ] de-e             |
|     | [            |          | ] ba-gul           |
|     | [            |          | ] ba-ģul           |
|     |              |          | ] ba-ab-pàr        |
| 15  | [            |          | ] ba-gub¹-bi-eš    |
|     | [            |          | ] nu-tíg-tíg me-en |
|     |              |          | ] šam nu-kú-e      |
|     |              | ] u-bi [ | ] a nu-nak-e       |

|            | [mu-lu] ŭ-di                                 | e-lum <sup>2</sup> mu-lu ŭ-di |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>2</b> 0 | [umun] mu-lu ŭ-di                            | i-de-zu nu-kuš-š <b>á</b>     |
|            | umun kùr-kùr-ra³                             | mu-lu                         |
|            | umun dúg-ga zi-da                            | mu-lu                         |
|            | dingir mu-ul-lil a-a ka-nag-gà               | mu-lu <sup>4</sup>            |
|            | sab sag-gig-gà                               | mu-lu                         |
| 25         | ide-dŭ <sup>5</sup> im-te-en-na <sup>6</sup> | mu-lu                         |
|            | ame erin-na sá-sá                            | mu-lu                         |
|            | ù-lul-la <sup>7</sup> tíg-tíg                | mu-lu <sup>8</sup>            |
|            | umun dingir ame an-ki                        | mu-lu                         |

- 1. Cf. SAI 1767  $gub = kam\bar{a}ru$  and Ges. Buhl. Zim. 316 a.
- 2. Phonetic for *elim*, Br. 8882 = kabtu, and cf. CT XV 10 rev. 2, epithet of Enlil.
  - 3. Cf. CT XV 10 obv 3. SBH 29, 1-11 = ll. 21-32. CT XV 10, 3-8 is the original.
  - 4. This line not in the original, but cf. CT XV 10 obv. 1-2.
- 5.  $ide-d\tilde{u}=igi-d\tilde{u}=am\tilde{a}ru$ , see Br. 9325 and cf. Urukagina, pl. ov. III 26; Gud. Cýl. A I 18; hence the passages in SAI 2668 probably to be read ai i-[mu]-ra-an-ni. tamartu Br. 9329 = 'regard', from  $am\tilde{a}ru$  'to behold', has also the meaning 'gift' KB V n° 276, 12-19 and Hrozný's Briefe aus Ta'anneh n° 5, 8; therefore tamartu HW 390 to be brought under אמר (with Meissner).
- 6. im-te-na = puluhtu, see SBH 32, 7; 42, 8; hence im-ten to be read for BR. 8465 after Leander, Lehnwörter 40.
- 7. Cf.  $lul = ma'\bar{a}du$ , Br. 7272; here with noun formation u, and the parallel passage IV R 21 \* n° 2 obv. 3/4 u-lul an-tig-tig = mu-sa-as-lil ma-a-ad.
- 8. Here the psalmist ceases borrowing from the Enlil-hymn and inserts appeals to the gods of other cities which had been destroyed, 28-34. Lines 21-27 are the so-called *seven mighty* names of Enlil, cf. SBH no 13 obv. 1-7, no 21 obv. 44-50. Originally six, cf. CT XV 10 and SBH 26, 19 and 27.

ur-sag dingir asar-galu-dug mu-lu en bi-dib-dib¹ 30 dingir mu-lu umun ur-sag dingir mu-si-ib-ba-sà-a mu-lu umun dingir sá-kud-mag-ám mu-lu ur-sag dingir-babbar-găl-lu mu-lu umun dingir uraš-a-ra mu-lu i-de-zu ŭ-di-zu nu-kuš-šá 35 tig-zu . . . . . . ? nu-gí-gí li-šú ni-kuš-šá šag-zu . . . . . . . rev. ganam³ síl zi-da³ kúr-ri-ba-an-si-im4 úz máš-zi-da kúr-ri-[ba-an-si-im] [da-lăm-tuk<sup>5</sup> da-ăm-mà-ni<sup>6</sup> mu-un-e-dig7 dingir mu-ul-lil KU-gal-gal-la<sup>8</sup> šed-de-ba-an-gam<sup>9</sup> i-de-zu nu-

1. On this epithet for Marduk see SAI 3514, and for same epithet of Ea HW

kuš-šá

- 2. Br. 10252 to be read lahru 'ewe'; Cf. parallel passage IV R 30 n° 2 obv. 5. Br. 10242 and 10256 are the same sign and both = ganam 'ewe'; cf. Gud. Cyl. B IV 7 (= Br. 10256) with passages cited in REC 457 (= Br. 10242). REC 457 occurs only in early texts, the Gudea texts having the simpler form or a phonetic rendering ga-nam, as in St F IV 1. For the form Br. 10256 = lahru see Sm. 2148 in Lotz, Tiglath-pileser 171 and Delitzsch, AW 196.
- 3. sil·zi-da, translated by Thureau-Dangin SAK 82 IV 2 'sacred lamb'. The Gudea passage has also zidda with ganam. It is probable that zid-da after the words for cow, ewe, goat, lamb etc.. had some signification like 'belonging to the temple estate'. The parallel passage SBH 131, 56 leaves no doubt but that the meaning here is 'own'.
  - 4. si-im for  $sig = mah\bar{a}su$ .
  - 5. ' He who has a wife', cf. SBH 53, 6.
  - 6. For the idea, cf. SBH 131, 62 f.
- 7. For dig, Sum. for  $m\bar{a}tu$  'die', cf. II R 59 de 31  $-ga = -ba = m\bar{a}tu$ . The latter value is certainly tib, see Jensen KB VI¹ 341, hence the word for 'to die' is dig, tib, cf. Zimmern,  $\check{S}urpu$  VII 86. It is possible that the verb is dug, tub and the noun dig, tib.
- 8. This group =  $lah\bar{a}su$  as an epithet of Fnlil in IV R old ed. 23 b 1/2, a word not registered in HW.

5 ni-tuk-ki nigin-na¹ urú-zu ŭ-gá-e-ne³ kab-tum : ['l'u Enlil] na-as-hi-im-ma [ana-mahazi-ka tu-ur³] :

7 elim-ma ni-tuk-ki nigin-na urú-zu [mahaza-ka hi-it-ṭi]

II. 8-21 = obv. 21-34. Lines 8-14 = CT XV 13, 3-9.

 22
 urú-zu nibri-ta4
 nigina5

 še-ib é-kùr-ra-ta
 ken-úr é-nam-til-la6

 še-ib zimbir ki-ta
 nigin-na

 25
 éš é-bar-ra
 é-sá-kud-kalam-ma

 še-ib din-tir-ki-ta
 nigin-na

se-ib é-sag-il-la nigin-na še-ib é-sag-il-la éš é-tùr-kalam-ma

še-ib BAD-SI-AB-BA-ki-ta nigin-na

še-ib é-zi-da-ta éš é-mağ-til-la šé-ib é-te-me-an-ki éš é-dár-an-na

30 šé-ib é-te-me-an-ki éš é-dár-an-na [še-ib] í-si-in- (ki) -na-ge nigin-na

[še-ib] é-gal-maģ éš é-rab-rig-rig<sup>7</sup> [urú] a-dúg-ga a gí-a-za<sup>8</sup>

[ana mahazi] šà nak-rum u-šà-nu-u<sup>9</sup> a-hu-lap tu-ur-šu

1. Var. CT XV 13, 1 nigin-ù.

2 From here to the end the poem copies CT XV 13.

3. The Semitic line has two translations for ni-tuk as well as for u-ga. The variant 'turn to thy city' is a false translation for u-ga, which can only mean 'see'; cf. also Eannatum, Galet A III 13 and SBH 46 rev. 27.

4. Original su.

- 5. The appeal 'be turned to thy city Nippur', coming directly after the appeals to Marduk, Nebo, Samaš and Ninib 15-21 shows clearly that these lines are an insertion.
  - 6. Original omits énamtila and makes another line with ken-úr-ki-gal.
- 7. Lines 24-32, an evident insertion to correspond to the insertions above, obv. 28-34 and rev. 15-21. Notice also that Nippur (22) alone is called 'thy city', and that in the appeals for the other cities the phrases have variants, cf. eš 1. 25 with še-ib, ll. 27, 29, 30, 32. The genitive ge, expressed in 31, where nigin takes direct object omitting ta. These variants all indicate a compilation from psalms on these cities. This passage is not in the original CT XV 13, 12-20 where the poet prays for several shrines in Nippur and for Erech and Larsa.

8. Original has zu.

9. The Sum. has simply 'unto the city estranged' etc. Cf. Br.  $11405 \, nak\bar{a}ru$  'to be changed', a syn. of  $\check{s}an\bar{u}$ . The Semitic is a free translation.  $\check{s}an\bar{u}$  to be added to Br. after 11406.

nibri ki 1 a-dúg-ga 35 a-ta mar-ra-za Níppur šà nak-ru ušanù [ana mè sa-lu-u²] urú a-dúg-ga a gí-a-za zimbir ki a-dúg-ga a-ta [mar-ra-za] urú a-dúg-ga a gi-[a-za] din-tir- (ki) a-dúg-ga 40 a-ta [mar-ra-za] urú a-dúg-ga a gi-[a-za] í-si-in- (ki) -na a-dúg-ga a-ta [mar-ra-za] urú še kud-da ki lal-lal-a-zu a-lum ša še-um ip-par-su-šu ud-di-tum³ iš-šag-lu-ša 45 aka-kú nu-kú-e4 ud-zal-zal-la- ri<sup>5</sup> ak-ki-lu ina la a-ka-li uš-tab-ru-u ereš tūr-ra-ge ereša-mu mu-ni-ib-bi ša. mu-us-sā<sup>6</sup> si-ih-ru mu-ti-ma i-gab-bi tūr tūr-ra-ge7 tūra-mu mu- [ni-ib-bi] ki-el-múš8 50 šeš-mu mu- [ni-ib-bi]

1. Orig. omits.

2. This translation is a complete misunderstanding of the original. a-ta=ana  $m\bar{a}ti$  or a syn. of ahulap; mar-ra-za as Il. 33, 37, etc. show, is second pers. The translator failing to understand a-ta, took then mar=Br. 5822  $t\bar{a}ru$  for another word  $sal\bar{u}$  'to deluge', syn. of  $rah\bar{a}su$  (Br. 5818), thus making nonsense out of his original. Cf.  $marana=tai\bar{a}ru$  'merciful' IV R 9, 26.

- 3. Cf. K 2875, 27/28 (BA V 618) ]  $mu\text{-}lu\ zi\text{-}da\text{-}ra\ ki\ mu\text{-}ni\text{-}ib\text{-}[rig]}$  with SBH 111 obv. 13 ]- $ra\ ki\ mu\text{-}ni\text{-}ib\text{-}rig =$  ] $k\bar{\imath}n\bar{\imath}utim\ ud\text{-}d\bar{\imath}\text{-}tam\ u\text{-}sat\text{-}lil=$  'from faithful men he (the storm of invasion) robbed the udditu'. Further SBH 111 obv. 19/20  $ana\ e\bar{s}\text{-}ri[ti\ ?]$  . . .  $u\text{-}di\text{-}tim\ u\text{-}tam\text{-}mi\text{-}[ih]=$  'from the holy place (?) he seized the  $ud\bar{\imath}tu$ '. Cf. CT V 6, 19 ' if the oil  $ana\ u\text{-}d\bar{\imath}\text{-}ti\ it\bar{\imath}u$ ', here  $ud\bar{\imath}tu=$  ' side (?)', which suits the Sumerian KI = ittu ' side', which is apparently fem. of  $\bar{\imath}du$  ' hand ' and ' side ' HW 303 ff.  $ud\bar{\imath}tu$  therefore from same root as  $\bar{\imath}$  ' hand ' and like the same words in Assyr. Heb. and Ar. came to denote ' property ', here a kind of property which can be weighed out and an article of food. Nothing more certain can yet be said. Line 44 = CT XV 13, 23
  - 4. Orig. a which is correct for the instrumental case.
  - 5. So the text with ri. For final ri, cf. CT XV7 passim; SBH 95, 3.
  - 6. For ZA = sa, cf. CT XVII 35 note 8.
- 7. ge, here and l. 47, particle of assertion, not the genitive, cf. Babyl. I 220 note 2.
  - 8. Original omits múš but has ki-el-e.

a-hi-ia1 [i-gab-bi] ar-da-tum urú<sup>2</sup> dagal gem-múš<sup>3</sup> dumu-mu mu-[ni-ib-bi] ali um-mu  $\bar{a}$ -lit-tu ma-ri-ia [i-gab-bi] tūr a-a-mu mu- [ni-ib-bi] ban-da si-hir-tum a-bi-ja [i-gab-bi] 55 mar-tum mu-un-šar-ri-e-ne <sup>4</sup>e-sir-ra gub-ba ina su-qi iz-za-az-zu uš-tah-mi-tu<sup>5</sup> al-è mag-e e7 al-è tūr-e<sup>6</sup> i-mah-hi ra-bu-u i-mah-hi si-ih-ru tur-e al-è mag- [e al-è] 60 nibru-ki tur-e al-è mag- [e al-è]8 din-tir- (ki) tur-e al-è mag-[e al-è] í-si-in- (ki) -ne ur-ri<sup>10</sup> an-da-ab-lal gāl9-la-bi gal-la-šu kal-bu uš- [taq] -lil11 : na-ak-ru it12-ta-ši mu-bar-ra an13-da-ab-lal 65 sīg-gan-bi bar-ba-ru14 u-šaq-lil sa-ap-hu-us-su

- 1. Written Sumerian MI for mu.
- 2. Orig. úru-ta.
- 3. GAN = gem, in sense of fruitful woman, with addition of  $mu(\tilde{s}) = zi$ -kratu. Original gem-e.
  - 4. Here begins var. SBH 122. The original has this line after 58.
- 5. The use of  $\check{s}ar = \check{s}uhmutu$  in connection with Gibil SBH 23, 14 (see SAI 2849) leaves no doubt but that  $u\check{s}tahmitu$  HW 283 b (III² not III¹) belongs to  $ham\bar{a}tu$  II, p. 281 b. Since the root  $ham\bar{a}tu$  is here used with  $naz\bar{a}zu$  and the meaning 'hasten about' seems here certain, it is evident that  $ham\bar{a}tu$  'hasten' and  $ham\bar{a}tu$  'burn' belong under one root whose meaning has not yet been fixed.
  - 6. Var. tūr-ri. (By variant SBH 122 is meant).
  - 7. Probable error of repetition; not in the original.
- 8. Lines 60-61 form one line (6) on variant and l. 62 concerning Isin is omitted on the var., showing that SBH is the earlier text and that lines 61-62 are glosses. Lines 60-62 do not appear in the original.
  - 9. So ŠAL in original. Reisner's gal a false restoration : cf. Br 10906.
  - 10. Orig. e.
  - 11. Var. uš-ta-qal-lil. kalbu uštaqlil, a Semitic gloss to make a pun on gallu.
  - 12. Var. i.
  - 13. Orig. ám.
- 14. barbaru, a loan-word from bar = 'wild'; reduplicated stem, same root in βάρβαρος.

|            | ešemen¹                                                          | lil-lá- <b>á</b> n         | n e-sig²            |      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------|
|            | $me$ - $lul$ - $la$ - $\check{s}u^3$                             | zi- $qi$ - $qam$           | im- $ta$ - $la$     |      |
|            | e-sir la-la-bi                                                   |                            | nu-gí-gí            |      |
| 70         | su-u-qu-ša la-la-a                                               | la                         | aš-bu-u             |      |
| SBI        | H 122, 16                                                        |                            |                     |      |
|            | edin-na-áš IB-IB                                                 | ši-in (?) -di              | sír-ra [            |      |
|            | ana bīt qi-lū-tam il-l                                           | ak şir-hi i-               | [gab] - $bi$        |      |
|            | dingir mu-ul-lil ši ka-nag-                                      | ge: ilu Enlil              | na-piš-tim ma-a-ti  |      |
|            | sab sag-gig-ga imin mu                                           | ı <sup>meš</sup> gu-ud-(me | eš) ši : umun an-ki | (?)  |
| 20         | ur-ri ú-ba dúg-ám mi-i                                           | b-bi šag-na                | ba- [ mag-ár        | n ši |
|            | id-lu ša ina u-a ni-ib-                                          | qu ma a-la                 | i-gab-bi [          |      |
|            | e- $sir$ (?) $tar$ - $ba$ $[-si$ (?)]                            |                            |                     |      |
|            | sab-bi dúg-gi na tug-tu                                          | g šag-                     | [                   |      |
|            | ri- $e$ - $um$ $šu$ <sup>4</sup> $im$ - $bu$ - $bu$ <sup>5</sup> | la ṣā-li-lu l              | a ina [             |      |
| <b>2</b> 5 | li-du-ka gù-da <sup>6</sup> dagal mi                             | ıģ-na <sup>7</sup> šag:    | ša-si [zamāri ur    | nmi  |
|            |                                                                  |                            | alitti              |      |
|            | šul-la gub-gub dīm-me-ir-                                        |                            |                     | _    |
| rev.       | . [igi] -š $\acute{\mathbf{u}}$ ud-da : $pa$ -an                 | ūmu ina lin                | m-niš ib-nu- [      | ]    |
|            | šag ud-da: ki-rib ūmu š                                          | a lim-niš ib-              | ši- [               | ]    |
|            | [ ] dagal muģ-na                                                 | tuk-na ma- [               |                     | ]    |
|            | [ ] -qar-tum um-m                                                | u a-lit-tum [              |                     | ]    |
| 5          | (dák) ara <sup>9</sup> gig-ú-na-ge                               | dúb (?) -ba-an             | [                   | ]    |

- 1. Orig. ešemen-ba.
- 2. Orig. lil-ba e-sud (?)
- 3. So var. 1. 12, but Br. 9747 mēlultu and so IV R. The root is alālu 'rejoice'.
- 4. Used as  $h\bar{u}$  in Heb. and Ar. for the verb.
- 5. im-bu-bu cf. CT XVIII 21 K 9891.
- 6. Var. of gù-de.
- 7. Cf. BA V 536, 34.
- 8. Restoration probable, and for igi- $\dot{s}\dot{u} = '$  before', cf. Gud. Cyl. A III 4, 20.
- 9.  $\bar{e}r\bar{u}$  Br. 8584, a loan-word not connected with  $\bar{e}r\bar{u}$  'copper'; 'grinding stones (?)' in CT XXIII 23, 3. Cf. also Meissner in MVAG 1905 p. 4, 49 and CT XVIII 44 a 58.  $ummat\ \bar{e}ri$  Br. 6737 (so to be read after V R 39 a 41) = 'form of the  $\bar{e}r\bar{u}$ . mummu, ummatu,  $umm\bar{a}nu$ ,  $umm\bar{a}natu$  (2nd and 4th forms feminines of 1st and 3d) are all loan-words from (m)umun (Br. 6720) = 'form', then 'army' and 'skilled workman'.

```
e ru-u ina šat mu-ši ina la i-reš-
    a-nim (?) rig nu ír-ra šag-na ba-an-
                                                              ]
         ] ša šu-ma [
10
    BUR-na BUR-na<sup>2</sup>
    [galu enim-enim] -ma3 e-ne-im zu DI [
    ši-i-bi mu-di-é a-ma-ti
    tūr-tūr-[ri ?] ešemen4 sil [e-sir]-ra šag [
   si-ih-hi-ru-tu ašar me-lul- [tam] ina su-qi u su-li [
    sir-ri edin-na ŭ-dúg-ga-ta edin-na ŭ (?)
    ina sir-hi bīti ina ba-ri-e bīti mi-i
                          ŭ-dúg-ga-ta [edin-na?] ŭ (?) A-RIG (?)
         ] ta
               ] ana e-gi-[.... ina ba-ri-é bīti.....
20
    ] É-DUB [
                 ] bīti MU-URU [
                 ] IB-IB [
                 ] bi-ta-ti [
25
                 ] É-MAR [
                 ] ša me-ri-eš-ti [
CT XV. 10
```

ù-mu-un na ăm-zu ka-na-ág še-ir-ma-al im-te-na dingir mu-ul-lil ù-mu-un na-ăm zu ka-na-ág še-ir-ma-al im-te-na a-a dingir mu-ul-lil ù-mu-un kùr-kùr-ra a-a dingir mu-ul-lil ù-mu-un dúg-ga-zi-da a-a dingir mu-ul-lil sab sag-gig-ga

<sup>1.</sup> For  $gig-\hat{u}-na=\check{s}at\ mu\check{s}i$ , cf. IV R 26 a 18. Br. 8947  $kaz\bar{a}tu$  'cold', is a metaphor for 'cool of the night'.

<sup>2.</sup> Cf. Br. 339 and I R 2 no 16 col. II  $1 = a \check{s} r u$  'pious' (?); cf. CT XXI 19, 2 sab-BUR-na = 'the pious shepherd'.

<sup>3.</sup> Cf. Br. 591.

<sup>4.</sup> Cf. above line 67.

a-a dingir mu-ul-lil
a-a dingir mu-ul-lil
ame nad-a²
10 dingir mu-ul-lil
ù-mu-un mu erin-na-ni
ù-mu-un zal-erin-na

ù-mu-un silim-dur-a-ni

a-a dingir mu-ul-lil

ame erin-na sá-sá
ù-lul-la dúr-dúr¹
gud-de sig-gan-nu di³
dam-kar-ra⁴ ken dagal-la
sag-ma-al⁵ ki
GA-NUNUZ ám-da-ma-al-la
gišgal ir-ir⁶
á-ág-e³ gal-la

i-de-dŭ im-te-na

15 kur dingir babbar-è-ta

ki-nad-a-ni

kur dingir babbar-šuš-š**ú** 

kur-ra ù-mu-un nu-um-til za-e ù-mu-un AB-DA me-en

rev. dingir mu-ul-lil kur-kur-ra ga-ša-an<sup>8</sup> nu<sup>9</sup>-um-til dam-zu ga-ša-an e-lum ní-an-na a-nim za-da<sup>10</sup> ša-mu-e-da-gál [AB-DA dingir mu-ul-lil šibir dingir-ri-e-ne za-da ša-mu-e-da-gál a-a dingir mu-ul-lil mu-lu gu šar-šar me-en mu-lu<sup>11</sup> še šar-šar

- 5 dingir mu-ul-lil me-lam-zu engur-ra ǧa mu-ni-ib-bil-bil [me-en mušen-e an-na ǵa-e engur-ra šag-im-ma-ni-ib-sig¹²
- 1. Probable reading tug for  $n\bar{a}hu$  'rest'.
- 2. Cf. IV R 27 a 19 rēmu rabsu.
- 3. So to be read after pl. 11, 21.  $di = al\bar{a}ku$  here in causative sense. Cf. also SBH 73 obv. 13, and SAI 3942 : CT XV 7, 12.
  - 4. Enlil followed by dam-kar-gal 'the great damkaru', OBI pl. XVI no 37.
- 5. I have taken sag-mal for sam-ma-al = šamallu 'a merchant'; see Loanwords.
  - 6. Probable variant of  $ur = na s\bar{a} r u$ , Br. 6443.
- 7. For  $\acute{a}$ - $\acute{a}g = ma'\bar{a}ru$  'send', see King, Ham. II 98, 31; CT XVI 18, 11;  $\check{S}urpu$  IX 72. Same root as  $w\bar{a}r\bar{u}$ ,  $\bar{a}r\bar{u}$  'send, bring, lead' and to this root belong  $t\bar{e}rtu$  'oracle',  $\bar{u}rtu$  'command'. See HW 50.
  - 8. Cf. Br. 6989.
  - 9. The tablet has here and obv. 16 nu.
- 10. For da sign of agent and the passive form of verbs with da, see Babyl. I 225 f.
  - 11. For mu-lu = utullu see IV R 11 a 66 and utullu in Loan-words.
  - 12. Compound verb of second class; cf. Br. 8015.

a-a dingir mu-ul-lil li-da¹-da maga mu-e-du sag-e gi-gur² ba-e e-nisag³

ù-mu-un ka-na-ág-gà giš-ma<sup>+</sup> gišgala ga mu-e gub gi-gur til-šú me-a

a-a dingir mu-ul-lil sag-zid sag lul-la šu ti-ba-ni-ib-ag

- 10 nigin XXV mu-bi-im<sup>5</sup> ír-šem-ma<sup>6</sup>
- 1. li-da, var. of li- $du = zam \ddot{a}ru$ .
- 2. Var. of gigur = qaqqaru.
- 3. Sign is REC 93.
- 4. For giš-ma, an aliment, cf. Gud. Cyl. B III 19. As a plant arē giš-ma 'flowers of the giš-ma' King, Magic nº 12, 5; Meissner, Suppl. pl. 3 rev. 3 after giš-ten' wine'. Zimmern in ZDMG LVIII 952 tiṭṭu' fig' and again in his Neujahrsfest p. 135 Anm. 12.
- 5. For  $mu\ bi\text{-}im = \text{`it}$  is its name ', cf. Babyl. I 230. In CT V 6 mu-bi-im has the meaning lines as here; the former translation is the true one. The meaning lines is derived from the ancient idea that each line should contain a sacred name of the god.
- 6. eršemma literally 'tears of the heart', hence 'lament', does not apply to the contents of this poem. The translation 'psalm' is perhaps the most suitable.

# RYTHM IN BABYLONIAN PSALMS

BY ST. LANGDON.

Several attempts have been made to reduce the Semitic lines of some of the more poetic Babylonian compositions to musical measures but without success. As in Hebrew prophetic literature and psalms Babylonian poetry presents a certain word grouping or word accent and the lines are often divided into two distinct halves. Professor Zimmern has given considerable attention to this subject and in his Babylonische Hymnen und Gebete¹ he has indicated the Semitic feeling for parallelism by dividing the lines into hemistiches. He further published a text Sp. II 265 a in ZA IX pp. 1-24 in which the lines are divided into four feet. It is however generally recognized that the attempt of Bickell to reduce Hebrew poetry to musical measures has not succeeded and no one has attempted such an analysis of Babylonian poetry. In fact Babylonian and Hebrew poetry seems to have been based upon the principles of parallelism and word or word group accent beyond which it is impossible to carry the investigation.

I have in several places emphasized the fact that most of the interlinear hymns were composed in Sumerian and that the Semitic translation is only secondary for laymen and not to be recited. It would seem then reasonable to suppose that, if any rythmic principles exist in this class of poetry, the meter must be made out of the Sumerian line. It is not my intention to study this subject at great length here nor is such a study possible until we know more about the pronunciation of Sumerian words. The following metrical analysis of the lamentation to Tammuz in IV R 30 n° 2 obv. 11-35 may perhaps throw light upon the musical character of Babylonian liturgy. Let me

<sup>1,</sup> Der Alte Orient, 1905, Heft 3.

however emphasize the fact that words in Sumerian whose declension are not indicated by the overhanging vowel must often be pronounced in full to obtain the meter. See *Babyl*. I 213 note 2. Moreover the glosses must be removed before the line lends itself to musical analysis.

(26 and 28 are doubtful since I do not know the pronunciation of several words, for example *ITI* for *arhu*, *MU* for *šattu*)

- 34 mése ki | á na | súd : - - nú mu un | dá pad | dá.

A poem of entirely different measure written in epic movement is the hymn to Ramman in CT XV 15-16. This poem is one of the finest yet found from the ancient period and is of vital interest for the history of religion. Here the earth-god Zeus-Enlil is disturbed in his chambers by the voice of the thunder-god Ramman. He then addresses him as his son and as the personification of the powers of the atmosphere. The text and translation only are given here.

### Text

## CT XV 15-16.

- 1 [# iškur PA]-È-A mu-zu dingir [zag-šú ....?]
  - 2 [u-mu-un?] d iškur gud mag PA-È-A mu-zu dingir [zag-šú]

<sup>1.</sup> The first two signs zal-e or [zale] zal-e would scan but either this group or ude-zal-e is a gloss.

- 3 d iškur dumu an-na gud-mag PA-È-A mu-zu dingir za[g-šú]
- 4 ú-mu-un  $IM^{ki}$  ge gud mág PA-È-A mu-zu dingir zag-[šú]
- 5 d iškur ù-mu-un ģen-gál-la gud maģ PA-È-A mu-zu dingir 1
- 6 maš-tab-ba ù-mu-un d am-an-ki-ga gud maǧ PA È-A
- 7 a-a d-iškur ù-mu-un ud-da-maš-šub-a mu-zu dingir zag šú
- 8 a-a d iškur ud gal-la maš-šub a mu-zu dingir zag-šú
- 9 a-a d iškur ug-gal-la maš-šub-a mu-zu dingir zag-šú
- 10 d. iškur ug-an-na² gud-mag PA-È-A mu-zu dingir zag-šú
- 11 mu-zu kala-ma mu-un-ul<sup>3</sup> ul-ul
- 12 me-lam-zu kalama tug<sup>4</sup>-dím im-mi-in-dul<sup>5</sup>
- 13 za-pa-ág<sup>6</sup>-zu-šú kùr-gal a-a d. mu-ul-lil sag-im-da-sig-gi
- 14 ūr-šá-zu dagal-gal d. nin-lil ba-e-di-ģu-luģ-e8
- 15 d. en-lil-li dumu-ni d iškur-ra á-mu-un-da-an-ág
- 16 gal dumu-mu ud um-me igi-nigin<sup>9</sup> ud um-me igi-lal·lá
- 17 d iškur-ri ud um-me igi-nigin ud um-me igi-lal-lá
- 18 ud imin zig10-dim ge-dal-lá ud um-me igi-lal-lá
- 19 ud ka-silim-zu dúg bi ģa-ra ab-ba<sup>11</sup> ud um-me igi-lal-lá
- 20 nim-gir sukkal-zu ù-mu-ra-du ud [um-me igi-lal-lá]
- 21 gal dumu-mu ul gin-na gin-na a-ba zi-gi en te-ba
- 1. So the text without room for more signs.
- 2. Ramman called gud-an-na, Coll. de Clerco pl. XXX nº 10.
- 3. A dialectic variant of nin-ul 'what is fitting', Gudea St. B V 14; VII 6. Used as proper name CT II 12 Col. IX 42; AO 3309, obv. 2.
- 4. Cf. melamme mātāti taktum 'thou dost cover the lands with splendor'  $IV^2$  R 20 n° 2 obv. 9/10.
  - 5. Written ZID but certainly an error.
  - 6. za-pa- $\acute{a}g = rigmu$  CT XVI 24, 27.
- 7. The verb-form  $ba \cdot e \cdot di$  for  $ba \cdot e \cdot da$  indicates a passive; therefore we must suppose a  $\check{s}\check{u}$  omitted after  $ur\check{s}azu$ , cf.  $zapagzu \cdot \check{s}u$  l. 15, to express the agency.
  - 8. On gulug = galadu 'tremble with fear etc.' see Babyl. II 123 ff.
  - 9. Same phrase CT XXII nº 1, 26.
- 10. zig BR. 4639 = zib  $8195 = \check{simtu}$  and  $\check{simet\bar{a}n}$  'twilight' hence zib glossed by zig = Venus, as evening star II R 48 a 51 and cf. Kugler p. 9. Here the seven zig must refer to the seven Pleiades who were taken as a type for the seven wise men both in ancient and modern times. Our passage shows that the Sumerians and Greeks had the same interpretation for the symbol.
  - 11. So for usual  $bi = qab\bar{u}$ .

- 22 ki-bale gul-gige a-a mugʻzu šú a-ba za-e-dím te-ba
- 23  $(n\grave{a}\text{-})im\ t\bar{u}r\text{-}t\bar{u}r\ e\text{-}\check{s}u^1\ um\text{-}me\text{-}ti\ a\text{-}ba\ za\text{-}e\text{-}dím\ te\text{-}ba$
- 24 (nà-)gal-gal e-šu um-me-ti a-ba za-e-dim te-ba
- 25 (nà-)tūr-tūr-zu (nà)-gal-gal-zu mug ba ù-me-ám²
- 26 ki-bal a³-zi-da-zu ù-mu-e-gúl da-gid⁴ zu ù-mu-é-sig
- 27 d. iškur-ri dúg-dúg-ga a-a muģ-na-šú giš-ni-ba-ši-in-úg<sup>5</sup>
- 28 a-a d iškur é-ta è-a-ni ud ka silim na-nam
- 29 é-ta úru-ta [è-a-]ni ug ban-da na-nam
- 30 úru-ta gir (?)-[....] gar-ra-ni ud ka-ģar-ra na nam.

## TRANSLATION.

- 1 Glorious Ramman wise one, eminent god:
- 2 Lord Ramman, gigantic steer and glorious, wise one, eminent god:
- 3 Ramman child of Heaven, gigantic steer and glorious, wise one. eminent god:
- 4 Lord of Karkar, gigantic steer and glorious, wise one, eminent god:
- 5 Ramman, lord of plenty, gigantic steer and glorious, wise one, [eminent] god:
- 6 Lord twin ram of Ea, gigantic steer and glorious:
- 7 Father Ramman, lord of destructive spirit<sup>6</sup>, wise one, eminent god:
- 8 Father Ramman, great destructive spirit, wise one, eminent god:
- 9 Father Ramman, great destructive lion, wise one, eminent god:
- 10 Ramman, lion of heaven, gigantic steer and glorious, wise one, eminent god:
- 11 Instructor of the world who accomplishes what is fitting:
- 12 Thy splendor doth enrobe the world like a garment.
- 13 At thy thunder the great mountain, father Enlil is shaken;
- 1. Var. of  $KAL = e\check{s}u$  BR. 6196 = dannu.
- 2. Cf. Babyl. I 230 line 6 f.
- 3. Var. for á.
- 4. Meter requires short vowel; perhaps bu is the correct reading.
- 5. Compound of 1st class with the dative object dugduga.
- 6.  $ud = \bar{u}mu$  a synonym of  $am\bar{a}tu$  (enim) in these hymns has a much more mystical sense than 'storm', the usual translation. The meaning 'spirit' I shall try to establish in an edition of these hymns.

- 14 At thy rumbling the great mother Ninlil trembles.
- 15 Enlil addressed his son Ramman:
- 16 "Oh my child, spirit of wisdom with the all seeing eyes, spirit of wisdom with elevated vision:
- 17 Oh Ramman, spirit of wisdom with the all seeing eyes, spirit of wisdom with elevated vision:
- 18 Spirit who like Pleiades art frought with mysteries, spirit of wisdom with elevated vision:
- 19 Spirit may thy sonorous voice give forth its utterance, spirit of wisdom with elevated vision.
- 20 The lightning thy messenger send forth, spirit of wisdom with elevated vision.
- 21 Oh my perfect son go forth, go forth; who that cometh can strive with thee?
- 22 If the hostile land work wicked deeds, thy father is by thee, who can strive with thee?
- 23 Thou art mighty in fashioning of the little hail stones, who can strive with thee?
- 24 With the great hail stones thou art exceeding cunning, who can strive with thee?
- 25 Thy small and great hail let be upon him.
- 26 Let thy right arm destroy the foe, let thy seizing hand pluck him away ".
- 27 Ramman gave ear unto the voice of his father who was by him.
- 28 The father Ramman departed from the house, the spirit of sonorous voice.
- 29 Forth from the house, away from the dwelling he [went?] the youthful lion.
- 30 From the dwelling he took his way (?), the spirit of council.

# Scansion of lines 12-27 containing the poetical section and address of Father-earth to the Thunder-god.

- 12 mé lam | zú ka la | má, tug | dím im mi | ín dul | (?)
- 13 zá pag | zú šu kur | gál a a, | múl lil | ság im da | síg gi |

- 14 úr ša zu | dá gal | gál, nin | líl ba e | dí ฐ็น | lúg e |
- 15 én lil li | dú mu | ní, iš | kúr ra | á mu un | dán ag |
- 16 gál du mu | múd um | mígi ni | gín, ud | úm mig i | lál la |
- 17 íš kur ri | úd um | míg i ni | gín, ud | úm mig i | lál la |
- 18 úd i min | zíg dim | gé dal | lá, ud | úm mig i | lál la |
- 19 úd ka si | lím zu | dúg bi ga | rab ba ud, | úm mig i | lál la |
- 20 ním gir | súk kal | zú u mu | rá du ud, | úm mig i | lál la |
- 21 gál du mu | múl gin | ná gin | ná, a ba | zí gen | té ba |
- 22 kí bal e | ģúl gig e | ā muģ zu | šú, a ba | za e dim | té ba
- 23 (na) ím (?) tur | túr e | šú^um me | tí, a ba | zá e dim | té ba
- 24 ná gal | gál e | šú^um me | tí, a ba | zá e dim | té ba
- 25 ná tur | túr zu | ná gal | gál zu, | múg ba u | mé am
- 26 kí bal a | zí da zu | ú mu e | ģúl, da bu (?) | zú u mu | é sig |
- 27 iš kur ri | dúg dug | gá, a-a | múg na šu | gíš ni ba | šin ag.

The other lines are prose.

# LEXIKALISCHE STUDIEN

VON MAXIMILIAN STRECK.

### II.

## kisallu babbānū.

Fr. Hrozný hat in seinem interessanten Aufsatze Zum Geldwesen der Babylonier (BA IV 546-550) auch das Wort  $babb\bar{a}n\bar{u}$  besprochen. Er leitet dasselbe mit Recht von  $b\bar{a}bu$  "Thor "ab¹; die Grundbedeutung ist also "zum Thore gehörig ". Eine Belegstelle, in welcher  $babb\bar{a}n\bar{u}$  noch in diesem ursprünglichen Sinne gebraucht wird, konnte man bisher allerdings nicht nachweisen; vielmehr figurirt unser Wort überall da, wo es bisher festgestellt wurde, bereits in sekundärer Bedeutung und zwar einmal nach Hrozný's Ausführungen in der von

1. Eine derartige Ableitung erwog auch schon Zehnpfund, BA I 502. Delitzsch, HW 167 setzt für babbānū, das er unübersetzt lässt, eine Wurzel an.  $babb\bar{a}n\bar{u}$  steht für  $b\bar{a}b\bar{a}n\bar{u}$ ; die Vokallänge ist, wie so oft im Assyrischen, durch Doppelkonsonanz kompensirt. Wir haben also ein Nomen mit dem Afformativum  $-\bar{a}n$ , welches so wohl Substantiva als (wenn auch seltener) Adjektiva bildet. Dies muss gegen Delitzsch's Grammatik, 2. Aufl. § 91, No 35 (S. 183) betont werden; in der 1. Aufl. (§ 65, No 35, S. 175) hatte Delitzsch das Richtigere. Für Adjektiva war allerdings, wie es scheint, vor allem die durch die Nisbe  $\bar{a}i$  erweiterte Endung  $\bar{a}n\bar{a}i$ , die auch im Syrischen so beliebt ist, üblich. Von Adjektiven gehören ausser  $babb\bar{a}n\bar{u}$  hierher :  $r\bar{e}m\bar{e}n\bar{u}=$  'barmherzig' (mit Umlaut  $\bar{e}n$ ),  $bar\bar{a}n\bar{u} =$  'empörerisch' (von einer Wurzel): so fragend Zimmern, Surpu 54; 65b oder 7772: Delitzsch, Gramm.2, S. 185). nabalkattānū (u?) mit Verdopplung des letzten Stammkonsonanten vor der Endung -ān, die auch sonst im Assyrischen nachweisbar ist (vgl. dazu Haupt, ZA II 282). Auch die Vogelnamen kakkabānū (u?) und hurāsānītu sind als ursprüngliche Adjektiva ('die dem Sterne gleichende', 'die Goldige') hierherzuziehen, desgleichen der Gottesname Sarpänītu d. h. eigentlich 'die Silberhellglänzende'.

" thortarifmässig, vollgewichtig (von Münzen) " und zweitens in jener von "Thorklatsch, Klatsch schlechtthin ".

Beide Bedeutungen erklären sich zur Genüge aus der überaus wichtigen Rolle, die das Thorgebäude im öffentlichen Leben des alten Morgenlandes spielte. Die eigentümlichen Sitten des Orients lassen ein geselliges Leben im Privathause nicht recht aufkommen. Für die Männer mussten, wollten sie zu vertraulichem Gespräche oder zu geschäftlichen Verhandlungen zusammenkommen, Stätten vorhanden sein, an denen man sich auch ohne vorherige Verabredung treffen konnte. Und als solche Versammlungsplätze fungirten seit den ältesten Zeiten die geräumigen Thore der Städte und Paläste, wo überdies durch Dämmerung und Luftzug für erquickende Kühlung gesorgt war. Das Thor vertrat im alten Babylonien die Stelle der Börse; in ihm stipulirte man die Preise für die einzelnen Handelsartikel; man erinnere sich nur an Asurb. Rm. col. IX 49 (vgl. auch G. Smith, Asurb. p. 275, Zl. 33 und p. 286, Zl. 12), wo berichtet ist, dass der Marktpreis für die zahlreichen im arabischen Feldzuge erbeuteten Kameele im Kaufthore (bāb mahīri) festgesetzt wurde. So begreift es sich auch, dass bābu wahrscheinlich geradezu die Bedeutung "Geldeinnahmestelle, Kasse "3

- 1. Die Belege für babbānū siehe bei Delitzsch, HW 167; Muss-Arnolt, Dict. 145 und bei Hrozný, BA IV 550. Nachgetragen könnte die Stelle eines wahrscheinlich der Zeit des Artaxerxes I. angehörigen Kontraktes werden, den Pinches in PSBA XIX 137 edirte; dort steht in Zeile 1: hurā]şu (?, bab-ba-nitum.
- 2. So ist die Assurbanipalstelle mit Delitzsch, HW 404 zu fassen (gegen Jensen, KB II 225). Von einem bāb mahīri ist hin und wieder in neubabylonischen Kontrakten die Rede; vgl. die Stellen bei Tallqvist, die Sprache der Kontrakte Nabunaid's 56.
- 3. Man beachte  $b\bar{a}bu$   $rab\bar{u}$  in Str. Camb. No 197 und 256, das dort wohl, wie Ziemer in BA III 488 vermutete, am besten mit 'Hauptkasse' wiederzugeben ist. Auf eine im Thore befindliche Kasse mag sich auch, wie Revillout, PSBA IX 291 und Zehnpfund, BA I 502 annehmen, die in den neubabylonischen Kontrakten so häufige Redensart irbu ša  $b\bar{a}bi$  = 'Thoreinnahme'—Belege bei Tallqvist, a. a. O. 50 beziehen. Mit  $b\bar{a}bu$  = 'Thor' hängt dann wohl auch das Wort  $b\bar{a}btu$  zusammen und zwar dürften die Bedeutungen, die letzteres annimmt, in erster Linie irgendwie von  $b\bar{a}bu$  in der übertragenenen Bedeutung 'Kasse oder ähnlich' abzuleiten sein. In den neubabylonischen

und vielleicht auch jene von "Marktpreis  $^1$  annahm. Mit dem Zusatze  $babb\bar{a}n\bar{u}$  werden also die in den Handel gebrachten Artikel als solche characterisirt, die den im Thore normirten Bestimmungen bezw. einem dort etwa aufliegenden Tarife entsprachen.

Und weil dann die Thore von den Bürgern nicht nur lediglich der Berufsgeschäfte willen aufgesucht wurden, sondern auch in der Absicht, sich zu unterhalten und um Neuigkeiten zu erfahren, so verband sich mit  $babb\bar{a}n\bar{u}$  und  $b\bar{a}b\bar{a}n\bar{u}tu$  auch der Nebenbegriff: "thorklatschmässig" bezw. "Thorklatsch, Klatsch schlechthin".

In seinem primären Sinne " zum Thore gehörig " dürfte nun babbānā noch an einer Stelle vorliegen, für die bisher keine befriedigende Erklärung geliefert wurde, nämlich in einem Passus jener beiden Sanheribtexte (Taylor-Cylinder und Konstantinopler-Inschrift), welche den Bau des bīt kutalli erzählen. Es handelt sich um Tayl. Cyl. col. VI 60 ki-sal-la-ša KÁ-NU-U ma-gal² uš-rab-bi, wofür die Paral-

Kontrakten wird  $b\bar{a}btu$  zur Bezeichnung einer 'ungedeckten, unbezahlten Schuld' (so: Delitzsch, HW 166 a; Marx, BA IV 11: 'Anzahlung, Barzahlung, Vorschuss?'), während ihm in altbabylonischen Rechtsurkunden nach Schorr, Altbabyl. Rechsturk. (1907), S. 100; 199 der Begriff 'offene Schuld 'zuzukommen scheint. Im Hammurabi-Codex muss  $b\bar{a}btu$  hingegen 'Verlust' und 'Defekt' bedeuten. Vgl. noch  $[\check{S}\acute{U}-L\acute{A}?]=ba-ab-tum:$  Meissner, SAI N° 5230 und die neubabyl. Briefstellen CT XXII, N° 72, 16; 76, 14; 241, 10, wo  $b\bar{a}btu$  wohl = 'Fehlbetrag'.

- 1. Für bābu im Sinne von 'Marktpreis' käme nach W. M. Müller's Vorschlage (in KB V 406) die Stelle Amarna Berl. 22 = Winckl. 18 Rev. 16 = Knudtz. 20, col. II 57 in Betracht. Dort steht .... -na u ba a-ba la i-šu-u, was Müller übersetzt 'das Marktpreis nicht hat; wertlos'. Der Zusammenhang ist nicht ganz klar und die Annahme eines bābu = 'Marktpreis' auf Grund dieser einen Stelle unterliegt daher noch Bedenken. Gegen Knudtzon's Version (in Vorderasiat. Bibl. S. 149) 'Thüre nicht hat' scheint der leider gerade an massgebender Stelle verstümmelte Kontext entschieden zu sprechen. Zimmern, der in Gesenius-Buhl's Hebr.-aram. HWB <sup>14</sup> 781 b Müller's Fassung akzeptirt, stützt dieselbe noch durch den Hinweis auf die analoge Begriffsentwicklung von 'Dü', das Gen. 26, 12' Wert, Mass' bedeutet. Vgl. noch jüdaram. KTÜ = 'Taxe, Preis', nach Zimmern, a. a. O. 780 b Hebraismus.
- 2. So phonetisch zu lesen, wie aus der im Hammurabi-Codex vorkommenden Schreibung ma-ga-al erhellt! Damit erledigen sich wohl eine ideographische Fassung von MA-GAL, sowie die vorgeschlagenen Lesungen \*rabi\* (BR. 6834), adanni\* (BEZOLD, KB II 112), danni\* (DELITZSCH, HW 722 b, MEISSNER-ROST,

lelstelle Sanh. Konst. 58 ana šušmur sīsē ul šum-du-la  $K\acute{A}$ -NU- $\acute{U}$  ki-sal-lu bietet.

Bezold liest in KB II 112 phonetisch  $k\hat{a}$ -nu u und übersetzt erstere Stelle also: "(zur Ausrüstung etc.) richtete ich seine Räumlichkeiten (?) ein (?)<sup>1</sup> — gemeint sind die Räumlichkeiten des bit kutalli — und vergrösserte sie bedeutend ».

Bauinschr. Sanherib's 12<sup>4</sup>; 113 a), von denen letztere allerdings durch den in den Amarnabriefen, wie in den Sanheribtexten zu konstatirenden Wechsel von MA-GAL und dan-nis befürwortet wurde. Küchler hat seine in Beitr. z. Kenntniss d Babyl. Medizin, S. 77 gegebene Erklärung von ma-gal als 'gänzlich' nachträglich (s. S. 133) selbst wieder zurückgezogen. magal ist also sumerisches Lehnwort. In der von Pinches in den Manchester memoirs and proceed. of the literary society vol. 48, part III edirten sumerischen Tammuzhymne steht col V Zl. 16: ma-ga-la-mu, von Pinches (s. p. 13 und 30) durch 'my greatly' übersetzt. Auch im Ištarhymnus KK 3447 etc. (siehe Perry, Hymn. an Sin, Taf. IV) ist in Zl. 27 nach Hehn's Kopie (vgl. OLZ X 632) ma-gal zu lesen.

1. Bezold dachte wohl an die Wurzel 772, die im Assyrischen bisher nur als II, 1 = 'zubereiten, sorgfältig herrichten' bezeugt ist. Aber die Fassung als 1. Pers. Sing. Permansiv., die Bezold erwägt, ist formell ausgeschlossen und als 3. Pers. Sing. wäre im Hauptsatze kani zu erwarten. Man könnte schliesslich kanū als Adjektiv ansehen, etwa in der Bedeutung: 'wohl hergerichtet', also der wohl her- oder eingerichtete 'kisallu'. Bisher ist nur das Femin. kanūtu belegt; vgl. die Stellen bei Meissner, Suppl. 48, wo mit Zimmern, Götting. Gelehrte Anzeig. 1898, S. 819 noch IV R² 55, N° 2, 25 a hinzuzufügen ist.

2. Delitzsch verzichtete in HW 343 b bezüglich  $k\acute{a}$ -nu-u auf eine Übersetzung.

Gegen eine solche Erklärung lässt sich vom grammatikalischen Standpunkte aus nichts einwenden. Bemerkt muss jedoch werden, dass die Deutung des  $\delta a$  in Tayl. Cyl. als nota relationis sehr unwahrscheinlich erscheint; vielmehr wird die Fassung des  $\delta a$  als Pronominalsuffixum durch eine Reihe analoger Stellen der historischen Inschriften nahegelegt. Man beachte z. B. nur Asarh. Prisma A u. C, col. VI 17 ki-salla- $\delta a$  ma-gal urabbima, wo die Annahme einer Konjunktion  $\delta a$  absolut ausgeschlossen ist. Einigermassen auffällig wäre übrigens auch die aus Meissner-Rost's Übersetzung sich ergebende zeugmatische Wortstellung für Sanh. Konst. Da überdies von einem Verbum  $kan\bar{u}$  in der Bedeutung "klein sein " sonst bisher in der assyrischen Literatur nicht die geringste Spur zu entdecken ist, so möchte ich für kisallu  $K\dot{A}$ -NU-U die Lesung kisallu  $babb\bar{a}n\bar{u}$  nu-u = " der zum Thore gehörige kisallu " vorschlagen<sup>1</sup>.

Die Übersetzung beider Stellen würde dann lauten: a) Sanh. Tayl.: "seinen (scilic. des bit kutalli) Thor-kisallu vergrösserte ich sehr "; b) Sanh. Konst.: "da zum Unterbringen der Pferde (d. h. für eine Stallung) der Thor-kisallu nicht geräumig genug war ".

Für kisallu vgl. man die Nachweise bei Delitzsch, HW 343 und Muss-Arnolt, Diet. 415; Meissner, Selt. Ideogr. N° 3783; vgl. auch Leander, Sumer. Lehnw. 13; 25². Die Bedeutung des Wortes steht der Hauptsache nach sicher. Zunächst bezeichnet kisallu den Untergrund, daher auch ein Flussbett (vgl. Boissier, Doc. Ass. 60, 21) und speziell den Fussboden bezw. auch die Plattform³; dann aber auch

<sup>1.</sup> In  $kisalla\ babb\bar{a}n\bar{u}$  des Tayl. Cyl. liegt einer der nicht zahlreichen Fälle (Beispiele bei Delitzsch,  $Gramm.^2$ , § 165) vor, wo Substantiv and Adjektiv rücksichtlich des Kasus nicht kongruiren. In Sanh. Konst. steht  $babb\bar{a}n\bar{u}$  wohl des Nachdruckes wegen vor dem Substantiv.

<sup>2.</sup> Ausscheidet die Nabunaid-Stele; denn die von Scheil für col. VIII 37, 44, 58 gegebenen Lesungen *kisallu* bezw. *kisalmahu* werden durch Messerschmidt's Ausgabe als irrig erwiesen.

<sup>3.</sup> Vgl. Jensen, KB III, I 362: Meissner-Rost, Bauinschriften Sanherib's 56. Teilweise deckt sich, wie schon Meissner-Rost, a. a. O bemerken, kisallu = 'Untergrund' dem Begriffe nach mit kigallu, das eigentlich 'Baugrube' nicht' Fläche' (vgl. Jensen in KB VI, 1 472 und bei Leander, Sumer. Lehnw. S. 12 und 801 gegen Delitzsch, HW 317) bedeutet. Wenn Sanh. Konst. 82 von dem Baue eines kigallu auf bezw. in dem 'grossen kisallu' berichtet wird, so handelt es sich dabei, wie Meissner-Rost meinen, wahrscheinlich um einen

"einen gepflasterten Hofraum oder ähnlich "1. Bei den Ausgrabungen in Aššur wurde die (bezw. eine?) kisallu-Anlage des dortigen dem Anu und Adad geweihten Haupttempels blossgelegt. Andra charakterisirt dieselbe als "eine aus dicken Lehmziegeln bestehende Abgleichung des Ruinenterrains oder eine Terrasse, deren Pflaster Sargon, deren Steinblockfundamente Sanherib legte ". Von dem kisallu aus führte ein Zugang zum grossen Tempelhofe². Der kisallu muss demnach von dem grossen oder Haupt-Hofe genau unterschieden werden. Dass die Paläste und grösseren Tempel in Babylonien und Assyrien gewöhnlich mehrere Höfe besassen, dies ist durch die Ausgrabungen an Ort und Stelle seit langem festgestellt. Zum mindesten war immer ein kleinerer Hof, ein Vorhof, und ein grosser Haupthof vorhanden. Ersterer scheint gewöhnlich unter kisallu verstanden werden zu müssen, während der grosse Haupthof mit dem sumerischen Lehnworte kisalmahu = assyr. kisallu rabū "grosser kisallu "3 bezeichnet wurde.

Von zwei Höfen im Esagil-tempel, einem oberen und unteren

Unterbau oder um ein Untergewölbe. Man beachte auch noch den in den Omina's vorkommenden Ausdruck ki-gal urri = 'fosse à ciel ouvert'; vgl. Boissier, Choix de textes rel. à la divination II 53. Sekundär dient dann kigallu auch als Bezeichnung des Untersatzes oder Piedestales einer Statue; vgl dazu die Stellen bei Meissner-Rost, a. a. O. 31; Behrens, Assyr.-babyl. Briefe 50; Thureau-Dangin, Vorderasiat. Bibl. I, Abt. 1, S. 60 Anm. b und 250. Falls targumisch Note = 'Furche, Graben' (s. Levy, Neuhebr. u. Chald. W. B. II 367 a) wirklich, wie Halevy in Rev. hist. des Religions XVII 212 annimmt, Lehnwort aus dem Assyrischen, also = kisallu ist, so dürfte der dem aramäischen Sprachgebrauch eigentümliche Begriff' Graben, Furche' sich durch Zurückgehen auf die ursprüngliche Bedeutung von kisallu als 'Untergrund' (hier synonym kigallu, das ja auch einen 'Graben' bezeichnen kann) erklären. Zu kisallu = 'Grab' (?) vgl. unten S. 174, Anm. 5.

- 1. So Delitzsch, HW 343.
- 2. Vgl. Mitteil. der deutsch. Orientgesellsch. Nº 28, S. 10-11.
- 3. Vgl. die von Meissner, Suppl. 49 gebuchte Stelle IV R 13, 12 b. Auch in der Statue E col. IV 14 sowie in Cyl. A col. XXIII 8 des Gudea begegnet ki-sal-mah, was Thureau-Dangin, Vorderasiat. Bibl. I Abt. I 81 bezw. S 115 unrichtig mit 'erhabener Vorhof' statt mit 'grosser kisallu' übersetzt. Das ki-sa-al-li rabī i in Sanh. Konst. 82 ist lediglich als semitische Version von kisal-mah bezw. des semitisirten Wortes kisalmahu zu beurteilen.

kisallu spricht z. B. der Brief K 499 = Harp. No 119, Zl. 12 ff.<sup>1</sup>; einer von beiden darf vielleicht genauer als der kisalmahu erklärt werden.

Was die beiden Sanheribstellen anlangt, so lehrt der Zusammenhang ganz deutlich, dass dort für kisallu nicht die Bedeutung "Fussboden", sondern "Hof", bezw. auch "Vorhof" zu wählen ist. Der Vorhof liegt gewöhnlich in der Nachbarschaft des Eingangsthores und mag in diesem Sinne auch als "äusserer" dem grossen "inneren" Hofe entgegengestellt werden². Durch das Epitheton babbānū wird der kisallu des būt kutalli Sanherib's ausdrücklich als der bezw. einer der nahe bei dem Hauptthore befindlichen Höfe, mithin wohl als eine Art Vorhof, spezifizirt. In den Gudea-Inschriften wird dreimal ein kisallu erwähnt; Thureau-Dangin übersetzt das Wort mit "Vorhof", indem er zugleich hervorhebt4, dass eine solche Erklärung auch durch den von ihm in Recueil de tabl. chald. N° 145 publizirten Hausplan gestützt zu werden scheine.

In der Einleitung des Hammurabi-gesetzbuches (col. II 68) erhält der bekannte Tempel Harsagkalamma in Kiš das Beiwort *\varepsilon*-kisal na-ki-ri. Das Verständnis dieser Worte ist schwierig; als am naheliegendsten würde sich die Übersetzung "Haus des Hofes der Feinde "empfehlen; der Sinn bleibt aber dann unklar. Er wäre deshalb denkbar, dass hier kisallu in seiner ursprünglichen Bedeutung "Untergrund "(siehe dazu oben S. 172 u. Anm. 3) gebraucht ist, woraus man durch leichte Nuançirung den Begriff "Grab" gewinnen kann. "Grab

- 1. Behrens, *Briefe* 49 gibt das *kisallu* in diesem Briefe, offenbar falsch, durch 'Stockwerk' wieder.
- 2. Vielleicht darf auch in dem  $kisallu\ el\bar{e}n\bar{u}$  bezw.  $\check{s}apliu\ des$  oben zitirten Briefes K. 499 ein 'äusserer' und 'innerer' Hof erblickt werden.
  - 3. In Vorderasiat, Bibl. I, Abt. 1; vgl. den Index S. 257 u. 258.
  - 4. ZA XVIII 1311.
- 5. Mit 'Grab' übersetzen kisallu an dieser Stelle Winckler, Harper (im glossary übersetzt er aber das Wort mit 'yard, court'). Bei kisallu in der Bedeutung 'Grab' mag man sich des oben (S. 172, Anm. 3) angeführten 'Graben, Furche' erinnern. Weniger zu rechtfertigen ist Scheil's und Peiser's Wiedergabe mit 'Bollwerk' (Scheil: boulevard).

der Feinde » liesse sich als Epitheton des Tempels eher begreifen als « Hof der Feinde ».

Schliesslich möge noch kurz eine Stelle der sog. Jagdinschriftt IR 28, Rev. 27-29 besprochen werden. Daselbst ist die Rede von der Wiederherstellung der verfallenen grossen Terrasse (tamlū rabū) des neuen Tempels ša pa-an ki-sa-la-te ša m Tukulti ti - ilu Ninib šar mātu ilu A-šur e-pu-šu. Delitzsch, HW 343, und Muss-Arnolt, Diet. 415 wagen für das hier begegnende ki-sa-la-te ebenso wenig eine Übersetzung wie die Herausgeber der Annals of kings of Assyria I 1481. Der Sinn dieses Passus ist aber ganz durchsichtig. Ein Plural von kisallu ist sonst bisher nicht belegt. Es steht also nichts im Wege, kisallu zu der zahlreichen Kategorie von assyrischen Nomina zu stellen, die einen weiblichen Plural auf āti bilden, obwohl der Singular die Feminendung nicht hat; oder kisallu kann auch in die Klasse jener Nomina gehören, die im Plural neben einer maskulinen Pluralendung auch noch die feminine Endung āti anhängen können². kisalāte (mit defektiver Schreibung)3 wäre dann ein Plural zu kisallu und die Übersetzung hätte demgemäss zu lauten : "die grosse Terrasse des neuen Tempels, der4 vor jenen kisallu's liegt, welche der assyrische König Tukulti-Ninib errichtet hatte ». Gemeint sind wohl Hofanlagen.

Ein Singular kisalītu findet sich in dem Omentexte K 25 = Boissier, Docum. 27, den Boissier in Choix de textes rel. à la divination II 2 behandelte. Zl. 9 steht dort šumma kip-pa-a ki-sa-li-ti it-ta-na-suk, was Boissier mit "s'il jette les kippā de la kisalītu "übersetzt. Die Bedeutung von kisalītu ist nicht bekannt; vermuten darf man aber, dass das Wort mit kisallu zusammenhängt und dann wohl einen ähnlichen Begriff ausdrückt. Der Zusammenhang lässt gleichfalls auf irgend eine bauliche Anlage, etwa auf Hofarkaden oder ein mit dem kisallu in Verbindung stehendes Gebäude schliessen<sup>5</sup>. kisalītu könnte

- 1. Auch Peiser verzichtete in KB I 129 auf eine Version.
- 2. Vgl. dazu Delitzsch, Gramm.<sup>2</sup> § 96.
- 3. Ähnlich z. B. kursināte neben kursinnāti von kursinnu = 'Bein'.
- 4. Bezw. 'die', falls man ša auf tamlū bezieht.
- 5. kippū muss die Bezeichnung für irgend einen Raum sein; man vgl, die

auch, wie Boissier, a. a. O 6 annimmt, den Sing. zu dem soeben besprochenen *kisalāte* darstellen. Unbedingt notwendig erscheint aber nach Obigem eine derartige Annahme nicht<sup>1</sup>.

Belege bei Delitzsch HW 347. Auf Grund der ideographischen Schreibungen entscheidet sich Jensen KB VI I 395 für eine Bedeutung 'Freudenkammer (eine Stätte geschlechtlicher Freuden)'.

1. kisallu in der Bedeutung 'Oberfläche oder ähnlich' könnte auch in Amarna Berl. No 26 = Knudtzon No 22, col. II 54 vorliegen, wo nach Knudtzon (Vorderasiat. Bibl. S. 166) zu lesen ist : 'KÁD meš ša pa-at-ti ab-zu ki-za(sa)-al-li-su-un (Zl. 55)  $hur\bar{a}su$  uhhuzu = '... die mit pattu ge ... t, deren kizallu mit Gold überzogen ist'. Eine Wiedergabe von kizallu durch 'Oberfläche' würde einen guten Sinn ergeben; bei dem lückenhaften Verständnis des Ganzen muss aber auch eine derartige Deutung von kizallu ganz unsicher bleiben. Der Schreibung nach würde man in erster Linie an ein Substantiv, das von einer Wurzel 575 oder 535 abzuleiten ist, denken. Ganz bestimmt von kisallu = 'Hof' zu trennen ist das in Meissner's Selt. assyr. Ideogr, Nº 1357 durch eine Stelle aus Reisner's Hymnen vertretene kisallu, das sich auch schon durch seine abweichende ideographische Schreibung als ein von kisallu = 'Hof' zu unterscheidendes Wort ausgibt. Dieses kisallu identifizirt Weissbach (s. Deutsche Literaturzeit. 1906, Sp. 2688) mit dem ki-sal-li des Textes 84, 2-11,178 Zl. 10 (edirt in Winckler's Altoriental. Untersuch., S. 156 als No 6), Weissbach vermutet als Bedeutung etwa 'Jammer, Elend'. Übrigens bleibt für dieses ki-sal-lu auch die Möglichkeit einer Lesung kinitu noch offen.

### III.

Die Wurzeln ra'ābu und rābu.

### a) \(\sigma\)

Delitzsch setzt im HW 601 fürs Assyrische vier verschiedene Stämme אר an. Von diesen erfordert Delitzsch's אר III (אגן) = hebr. אר arab. אר ביין = "weit, breit sein "keine spezielle Untersuchung, da die Existenz eines Stammes mit der angegebenen Bedeutung im Assyrischen als völlig sicher zu gelten hat, wenngleich derselbe bisher als Verbum nicht nachweisbar erscheint, sondern vorläufig nur durch das Substantivum rebitu (hebr. אר בהבין) = a.) "weiter Platz vor einer Stadt, Vorstadt ". b) "weiter, geräumiger Platz in einer Stadt, Strasse "und wahrscheinlich auch durch den Gefässnamen ri-i-bu (siehe dazu unten unter און) repräsentirt wird.

Auf sehr schwachen Füssen steht jedoch der von Delitzsch postulirte Stamm II mit der Bedeutung "viell. appetere, auf etwas losgehen, Verlangen tragen ", für welchen Delitzsch zwei Belegstellen beibringt, nämlich Nabonid-Cyrus-Chronik col. II 16: šaplān charbailu nāru Idiqlat i-rab-ma = "Cyrus marschirte unterhalb von Arbela auf den Tigris los " und Nebukadnezar-Winckler col. III 27 ilm Marduk bēli iāti i-ra-ba-an-ni-ma = "Marduk, mein Herr, trug Verlangen nach mir. " In letzterer Stelle ist wohl sicher, wie Delitzsch selbst schon fragend erwägt, i-ra-ma-an-ni-ma zu lesen und dann zu übersetzen: "(Marduk) wandte mir Liebe zu (Prt. von DN 37) ». Die Zeichen

1. Dieses  $r\bar{e}bitu$  liegt wohl, mit den meisten Erklärern, auch in Hammurabi-Codex col. IV 50-52: kirbum agade ki ri-bi-tim vor, wo also zu übersetzen ist: 'in Agade, (und zwar) in der Vorstadt'. Ungnad fasst ri-bi-tim als eine durch Umlaut hervorgerufene Nebenform zu  $rab\bar{\imath}tim$  (femin. von  $rab\bar{\imath}e$  = gross) auf; siehe ZA XVIII 121. Gegen diese an und für sich annehmbare Erklärung spricht aber die Thatsache, dass im Hammurabi-Codex das Femin. zu  $rab\bar{\imath}e$  überall  $rab\bar{\imath}tu$  lautet und dass eine Spielform  $ri(e)b\bar{\imath}tu$  zu  $rab\bar{\imath}tu$ , so viel ich sche, auch sonst in der Literatur nicht anzutreffen ist.

BA und MA sind ja in der neubabylonischen Schrift oft zum Verwechseln ähnlich, ja vielfach überhaupt nicht von einander zu unterscheiden. Vielleicht bietet auch das Original geradezu MA; auf alle Fälle erscheint die Lesung irāmannima durch den Vergleich mit einer ganzen Reihe analoger Stellen gesichert. Was Nab.-Cyr. II 16 anlangt, so findet sich dort das Zeichen RAB in der neubabylonischen Form und es liegt gewiss nahe, anzunehmen, dass dem Schreiber eine Verwechslung mit dem einigermassen ähnlichen neubabylonischen Schriftzeichen für BIR untergelaufen ist. Mit dem durch eine derartige Emendation sich ergebenden e-bir-ma lässt sich auch eine ganz ungezwungene Interpretation "Cyrus überschritt unterhalb Arbela's den Tigris "gewinnen. Delitzsch's Wurzel

Zu Recht besteht hingegen INTI, dessen N Delitzsch auf Grund der verwandten Sprachen zutreffend als N2 bestimmt. Es entspricht diesem assyrischen  $ra'\bar{a}bu$  also hebr. ITT" gegen jemand anstürmen ; Hiph. "unruhig machen "; syr.  $r^cheb$  = "zittern, aufgeregt sein " und "sich fürchten ", sowie arab. ITT" = "sich fürchten ". Auch für das assyr.  $ra'\bar{a}bu$  erfordert der Zusammenhang eine derartige Bedeutung; Delitzsch gibt als solche: "ungestüm sein, toben, heftig anfahren u. ähnl. " an. Dafür bringt er 2 Belege, einmal Ištar's Höllenfahrt obv. 64 "" Ereškigal imuršima ina pāniša ir-"-ub = "Ereškigal sah sie (die Göttin Ištar) und fuhr sie zornig an ".

Als zweite Belegstelle notirt Delitzsch die Synonymenliste II R 35,  $N^{\circ}$  3, Zl. 33-36 ef = CT XVIII 6, obv. 34-37, wo ra-'bu durch ug (?)-

- 1. WINCKLER, der i-ra-ba-an-ni liest, übersetzt in KB III, I S. 51: '(Marduk) stärkte mich'. Nimmt WINCKLER hier ein  $\exists \mathbb{N} \exists =$  'stärken' an oder denkt er an  $rab\bar{u}$  II, 1 'gross machen'? Letzteres wäre formell natürlich ausgeschlossen.
- 2. Es liegt kein zwingender Grund vor, die Wurzel (277) im Syrischen zu spalten. Die Bedeutungsentwicklung: 'aufgeregt sein, sich fürchten' und 'eilen' wird, wie Schulthess in 'Homonyme Wurzeln im Syrisch.' S. 66 gezeigt hat und worin ihm auch Nöldeke, ZDMG 54, 161 beipflichtet, durch eine ganze Reihe von Analogieen aus dem Bereiche der semitischen und indogermanischen Sprachen gestützt.

ga-tum, um-mu-lum, ma-am-lum und d(t)a-ah-rum erklärt wird. d(t)ahrum ist sonst bisher in der Literatur nicht nachzuweisen. uggatu, dessen Ergänzung ziemlich gesichert erscheint, bedeutet bekanntlich "Zorn". Auch ummulu muss, wie schon Delitzsch HW 83 vermutete, eine Bedeutung "heftig bewegt, unruhig, zornig" besitzen. Für mamlu vgl. die Belege bei Delitzsch HW 415 und Muss-Arnolt, Dict. 5322; Meissner, SAI N° 4927 und 4937; das Wort dürfte zunächst "heftig, bezw. heftig erregt, zornig, furchtbar "bedeuten; es erscheint dann einerseits auch als Synonymum von qarradu = "gewaltig, mächtig" und  $rab\bar{u} =$  "gross "3, wie es andrerseits durch die Gemeinsamkeit des Ideogrammes sich als begrifflich  $le^3\bar{u} =$  "stark" sehr nahestehend ausweist<sup>4</sup>. Ja möglicherweise gehört dieses mamlu zur gleichen Wurzel wie obiges ummulu; mamlu statt

- 1. Für die Wurzel אבל II, 1 in der Bedeutung 'beunruhigen, Zorn erregen' (der noch unbelegte Stamm I, 1 also wohl = unruhig sein) kommt ausser der schon von Delitzsch, H. W. 83 notirten Stelle IVR<sup>2</sup> 55, N° 1, 10a noch eine Stelle des von King in The seven tablets of creation, pl. LXXV ff. edirten Istargebetes in Betracht, wo es Zl. 38 heisst: mu-um-mil-tum iluIštar mupahhirat puhri = 'die Zorn erregende (wütende?) Ištar, welche die Schaaren zusammenscharrt'. Man vgl. ferner ni'milu: Šurpu VII 67, das dem Zusammenhange nach kaum etwas anderes als 'Unruhe' bedeuten wird. Wir haben nun offenbar im Assyrischen noch eine Wurzel amälu II. mit der Bedeutung: 'verweht, fahl, trüb sein 'anzusetzen, die mit hebr. 528 = 'zusammenschrumpfen, vertrocknen' zu kombiniren ist. Diesem amālu II wird man am besten das ummulu der astrologischen Texte (K 6005, 6 ff. = CRAIG, Astrol.-Astron. texts p. 5; Br. M. 83, 1-18, 198, Obv. 6; 9 = Thompson, Reports No 322) zuteilen. Auch die Stelle VR 47, 29b: du-ú-tum um-mul-tum it-la-pir-di, die Delitzsch, H. W. 83 für ummulu = 'heftig bewegt' in Anspruch nimmt, passt entschieden besser für amālu II.
- 2. Perles, OLZ VIII 382 vergleicht den talmudischen Eigennamen ביביל mit assyr. mamlu.
- 3. ma-am-lum wird K 4260, Zl. 1 = CT XVIII 25 neben anderen Wörtern durch ra-a-[bu] = 'gross' erklärt. Umgekehrt liegt die Sache bei ترقق = 'stark sein', das sekundär die Bedeutung 'zornig sein' (so assyr. ezēzu) hesitzt.
- 4.  $\acute{A}$ - $G\acute{A}L = mamlu$ : K 2864, Obv. 5-6 (Hrozny, MVAG VIII, 164); vgl. schon ZA I 11 und Brünnow N° 6568;  $\acute{A}$ - $G\acute{A}L = le^*\bar{u}$ : Br. N° 6567; K 4829, Obv. 26/27 = MVAG VIII, 174;  $\acute{A}$ - $G\acute{A}L = rabi\check{s}$ : Meissn. SAI N° 4729.

der zu erwartenden Form \*namlu¹ wäre dann als eine der allerdings sehr seltenen Ausnahmen des Barth'schen Lautgesetzes anzusehen. Deswegen empfiehlt es sich vielleicht mit Jensen ZDMG XLIII 193, mamlu nicht direkt auf 528 zurückzuführen, sondern auf einen von letzterem ausgehenden Sekundärstamm 522.

Für das ra-'-bu der hier besprochenen Synomymenliste muss demnach mit Sicherheit eine Bedeutung wie "unruhig sein, heftig bewegt oder erregt sein" statuirt werden. Die Weiter-Entwicklung dieses Primärbegriffes zu "zornig anfahren, zürnen" ergibt sich ziemlich ungezwungen². Diese letztere Bedeutung haben wir jedenfalls für die bereits erwähnte Stelle von Ištar's Höllenfahrt obv. 64 anzunehmen; sie liegt dann wohl auch in zwei weiteren, schon von Jensen in KB VI, I 399 für die Erklärung von Ištar's Höllenf. obv. 64 herangezogenen Stellen³ vor: in Knudtzon, Gebete an den Sonnengott N°71 obv. 6: ēzib la šab-šu ra-'-bu uššušu amāt annī[tu], wo ra'bu zwischen šabšu = "zornig" und uššušu = "betrübt, leidvoll, verdriesslich u. ähnl. "steht, sowie K 2764 Zl. 6-8 (jetzt edirt von Macmillan in BA V 657):

| uš-šú-ša-ku | ra-'- $ba$ - $ku$ | zi-na-ku-[ |
|-------------|-------------------|------------|
| uš-šú-ša-ku | man-nu            | li-[       |
| ra-'-ba-ku  | man-nu            | li-[       |

Mann kann hier allerdings schwanken, ob man ra'baku wegen des nachfolgenden  $zin\overline{a}ku$  mit "dein Zorn » übersetzen soll oder mit "deine

- 1. Ob na-am-lu in Amarna L. 61 = (KB V) No 162, Zl. 16 wirklich 'Macht' bedeutet, wie Muss-Arnolt, Diction 682 annimmt, erscheint sehr fraglich.
- 2. Ähnlich syr. کرا = 'heftig sein' und 'zürnen'; syr. کرا = 'heftig sein, schelten' gegenüber hebr. کرا = 'zürnen'; arab. غربُ = 'sich erregen' und 'zürnen'.
- 3. Jensen wagt in KB VI, I 85 bezüglich der *ir'ub* von Ištar's Höllenfahrt Obv. 64 keine Übersetzung. Im Kommentar dazu, a. a. O. S. 399 entscheidet er sich für 'betrübt sein' und im Nachtrage a. a. O. 570 meint er, dass  $ra^i\bar{a}bu$ , das Synonym von  $am\bar{a}lu$ , eigentlich 'welken' bedeuten dürfte. Jensen nimmt nur einen Stamm  $am\bar{a}lu$  fürs Assyrische an; da sich aber die Bedeutungen, welche die für  $am\bar{a}lu$  belegten Stellen fürs Assyrische erfordern, nur gezwungen semasiologisch auf einen gemeinsamen Kern zurückführen lassen, so erscheint die von mir oben (S. 1791) vertretene Spaltung der Wurzel gewiss empfehlenswerter.

Unruhe ». Sicher in der Bedeutung "zürnen » begegnet aber unsere Wurzel in dem von King (The seven tablets of Creation, pl. LXXV ff.) edirten Ištargebete, wo Zl. 93-94 lauten:

a-di ma-ti i'u bēlti-ia (MU) zi-na-ti-ma suh-hu-ru pa-nu-ki a-di-ma-ti i'u bēlti-ia (MU) ra-'-ba-ti-ma uz-zu-za-at kab-ta-at-ki

"Wie lange, meine Herrin, zürnst du, ist abgewandt dein Antlitz; Wie lange, meine Herrin, bist du grimmig, ist zornig dein Gemüt?".

Hierher gehört ferner der Brief K 979 rev. 3-6 (= HARP. N° 47) *šarru be-lí la i-ra-ú-bu* = "Mein Herr König möge nicht zürnen (gegen mich) ".

Die oben festgestellte Grundbedeutung von  $ra'\bar{a}bu$  als "unruhig sein », woraus sich weiter der Begriff "zittern » entwickelt², zeigt sich noch in dem von Bezold, Catalogue 1449 auszugsweise mitgeteilten Texte Sm. 951, wo obv.12 zu lesen ist šumma ... šēpā-šu i-ra-'-ú-ba libbē (ŠÀ)  $e^l$ -šu it-te-nin-bi-ṭu = "wenn (einem Menschen) ... seine Füsse zittern (und) seine inneren Teile entzündet (oder fiebrig) sind »³.

MEISSNER, der diese Stelle schon im Supplem. S. 87 für Ranchgetragen hat, verweist ferner auf Boissier, Docum. Assyr. p. 25<sup>4</sup>; in dem daselbst publizirten Omentext K 3962 steht rev. 6-7 ... ina li-lá-a-ti šurubbū "i-ra-'-ub-šú etc. = "(wenn) ... ihn am Abend ein Schüttelfrost befällt ", wörtlich "unruhig macht "bezw. "ihn zum Zittern bringt ". Vgl. ferner Zl. 8-9 ebenda.

Ein weitere Stelle für  $ra'\bar{a}bu =$  "unruhig sein "stellt möglicherweise Amarna B.92 (= Winckler, KB V, N° 50) Zl. 40-41 dar : u tīti atta kī šarru lā haših ana mātu Kinahhi gabbaša kī i-ra-u-ub =

<sup>1</sup> Zur Übersetzung vgl. Zimmern, Keilinschr. u. Bibel (Berl. 1903), S. 38.

<sup>2.</sup> Für  $ra'\bar{a}bu$  als 'zürnen' und 'zittern' vgl. hebr. und syr.  $\Box \bar{z}_{i} =$  'zürnen' und arab.  $\bar{a}ab$  = 'das heftige Zittern der Bäume (vor dem Sturme)'.

<sup>3.</sup> itteninbitu, IV, 3 von nabāṭu = 'glänzen'; von Krankheiten: 'entzündet, fiebrig sein'. Vgl. Meissner in Gött. Gelehrte Anzeig. 1904, S. 748; Meissner erklärt auch mit Recht das it-ta-ni-bi-ṭu von K 71 II 17 so, das Küchler, Beitr. z. Kenntn. d. babyl. Medizin S. 111 von der Wurzel abāṭu = 'binden' ableiten wollte.

<sup>4.</sup> Meissner verzichtete übrigens in beiden Fällen auf eine Übersetzung von ra, bu.

"Du weisst ja, dass der König nicht begehrt, ganz Kinahhi zu beunruhigen (?) "1. Allerdings müsste hier für  $ra'\bar{a}bu$  I, 1 eine kausative Bedeutung angenommen werden, ähnlich wie oben in K 3962 und wie wahrscheinlich auch in dem Beschwörungstexte Sm. 28, Zl. 2 (siehe die Stelle bei Strassmaier, Alphab. Verzeichnis unter N° 7463) SAG-GIG SAG-GA-NA SAG-IM-TA-KÜR-RA = ti-'-û šur-bu-û ra-'-i-bu d. h. "eine gewaltige, beunruhigende (?) Kopfkrankheit "2.

Da in den Amarnabriefen ein  $ra'\bar{a}bu =$  "beunruhigen "nur an der fraglichen einen Stelle nachzuweisen wäre, so darf man wohl vermuten, dass die Schreibung *i-ra u-ub* ähnlich wie *c-ri-ub* (s. Amarna B. 198 = Winckler, KB V, N° 198. Zl. 13) vielleicht bloss einer Ungenauigkeit des Tafelschreibers³ ihre Existenz verdankt, mithin =  $\bar{e}rub$ . Die betreffende Stelle müsste dann also übersetzt werden: "du weisst ja, dass der König nicht begehrt, in ganz Kinahhi einzudringen ".

In der Bedeutung "unruhig sein, zittern ", findet sich ra'ābu noch an zwei weiteren Stellen, nämlich K 126, Zl. 39: zikaru šuātu lā ēllil ana arkāt ūmē qātsu i-ra-'-ub = "cet homme sera impur, dans les jours futurs sa main sera tremblante "(Boissier in Rev sémit, I 172); ferner einmal in den astrologisch-astronomischen Berichterstattungen, nämlich in Br. M. 82,5-22,63 = Thompson, Reports Nº 170, rev. 4: ki-i tar-'-ú-bu ru-'-ub-ti = "wenn dich ein Zittern befällt ". Mit \(\textit{DN}\_2\) = "unruhig sein, zittern " ist natürlich die Wz. \(\textit{DI}\) I = "unruhig sein, zittern, erbeben " eng verwandt; vgl. über letztere unten Abschnitt b. Bei ra-a-bu, das in K 5448 a Zl. 5 = CT XIX 15 zusammen mit ra-a-du eine Gruppe bildet, kann man bezüglich der Ansetzung der Wurzel als \(\textit{DN}\_2\) oder \(\textit{DI}\) schwanken; man vgl. für diese Stelle Abschnitt b (\(\textit{DI}\) I).

1. WINCKLER, KB V 119: 'bedrohen (?)'

3. Ahnliche auffallende Schreibungen, die zum Teil wohl als blosse Spielereien anzusehen sind, finden sich auch sonst hin und wieder; siehe meine Bemerk. in ZA XIX 247.

<sup>2.</sup> Dem ra-'-i-bu entspricht hier die Gruppe IM-TA-KUR-RA; IM ist auch als Ideogramm für  $pat\bar{a}hu=$  'sich fürchten' (vgl. Brün. N° 8365 und 8366), mithin für ein dem  $ra\bar{a}bu=$  'unruhig sein' bedeutungsverwandtes Wort, bezeugt.

Delitzsch hat H.W. 602 auch ein raïbtu = "Krankheitserscheinung "gebucht, das er unter keinem der von ihm angesetzten vier Stämme ra'ābu einreiht. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass ra'ābu auch von dem Unruhigsein oder Zittern einer Fieberkranken gebraucht wird (siehe oben S. 181), so könnte man versucht sein, auch dieses raibtu zur eben besprochenen Wurzel ⊃x₂¬ zu stellen und es etwa als "Fieber Schüttelfrost "erklären. Aber gegen eine derartige Deutung bestehen doch recht erhebliche Bedenken. ra-ib-tu ist bisher nur durch die bilingue Wortliste K 246 (= II R 17-18), col. I, Zl. 25 bezeugt, wo SÍG-DÚB SÍG-DÚB BA durch ra-ib-tú ra(!)-ti-tú¹ erklärt werden; da nun ebenda Zl. 63 die nämlichen Ideogramme durch ub-lu ma lu-ú wiedergegeben werden, diese letzteren zwei Wörter Delitzsch aber (s. H. W. 7 bezw. 518 a) als "Beule, Geschwulst, erklären zu dürfen meint, so folgert er, dass auch ra-ib-tu irgend eine Krankheitserscheinung bezeichnen müsse. Von den vier hier in Betracht kommenden Wörtern  $ra\overline{\imath}btu$ , ratitu,  $mal\overline{u}$ , ub(p)lu lässt sich nun für eines, für  $mal\overline{u}$ , ganz sicher nachweisen, dass ihm nicht eine Bedeutung "Beule, Geschwulst " zukommen kann, sondern dass darunter, wie Jensen in KB VI, I, 401 gezeigt hat, eine Art Kleid oder Tuch, und zwar ein schmutziges Kleid und dann auch etwas Ähnliches wie karru (Trauergewand oder Trauertuch) verstanden werden muss. Man beachte besonders für diese Fassung von malū noch die wichtige Stelle IV R2 31, rev. 2 und Daiches in ZA XVII 93, der hebr. בלהים = " zerrissene Kleider "damit kombinirt². Die gleiche Bedeutung, wie malū, muss nun aber auch ublu besitzen und eine Wiedergabe dieses Wortes durch "Trauergewand " erhält dadurch noch eine besondere Stütze, dass im Hebr. und Aramäischen eine Wurzel 528 = "klagen, jammern; traurig aussehen (so im Hebr.) , und = "trauern , (Aram.; im Hebr.

<sup>1.</sup> Wenn raibtu = 'Schüttelfrost' wäre, so müsste wohl auch ratitu eine ähnliche Bedeutung besitzen: die zu Grunde liegende Wurzel dürfte dann mit aram. התח = 'zittern, erschrecken' (hebr. התח = Schrecken) zu kombiniren sein.

<sup>2.</sup> Eine Übersetzung von *malē* durch Trauerkleider ergibt auch für die Briefstelle 83, 1-18, 27 = HARP. No 518, Zl. 9a (behandelt von Behrens, Assyrbabyl. Briefe 19) einen ganz passenden Sinn.

im Hitp.) existirt¹. Von der Erklärung der Wörter  $mal\bar{u}$  und ublu hängt dann aber auch jene von  $ra\cdot ib\cdot tu$  und  $ra\cdot ti\cdot tu$  ab, die also beide gleichfalls Ausdrücke für eine Art Kleidung oder Tuch sein müssen. Eine derartige Deutung dieser vier Wörter war übrigens schon von Anfang deswegen als wahrscheinlich in Aussicht zu nehmen, da die ihnen entsprechende ideographische Gruppe als Hauptelement das Zeichen SIG aufweist, das ja als gewöhnliches Ideogramm für Wörter, die Kleide, Wolle. Pelz u. ähnl. ausdrücken (lubuštu, šipātu, etc.), fungirt.

1. Als Verbum ist ein  $ab\bar{a}lu =$  'trauern' in der assyrischen Literatur bisher nicht sicher bezeugt. Die von Delitzsch, H. W. 7 für diese Wurzel gebuchte Stelle des Gilgames Epos HAUPT 48, 176) verträgt auch noch eine andere Fassung; das dort vorkommende ú-tab-bil an-ni, in dem Delitzsch einen Stamm II 2 von 528, = 'trauern' sieht, könnte, wie Jensen, KB VI, I 177 vermutet, auch II, 1 von einer Wurzel  $t(t)ab(p)\bar{a}lu$  in der Bedeutung 'kränken' sein. Die Belege, die Delitzsch, a. a. O. fragend für ubbulu = 'in Trauer versetzt, betrübt' beibringt, gehören zu einer Wurzel abālu = 'trocken sein'; vgl. dazu JENSEN, KB VI, I 510; 580; diese letztere lässt sich auch sonst noch nachweisen; man vgl. Küchler, Beitr. z. Kenntnis der babyl. Medizin S. 141 (K 61, III 5) und die von Meissner in Gött. Gelehrte Anzeig. 1904, S. 755 aufgezeigten Stellen. Meissner registrirt im Supplem. 2 einige Stellen für 528, II, 1 = 'traurig machen'. Von diesen sind II R 16, 38 e. f. und K 183, 28 sicher zu  $ab\bar{a}lu =$  'trocken sein' zu ziehen, K 3600 = CRAIG, Relig. texts I 54, col IV 25, wo ubbulu 'zerstören, verderben' bedeuten muss, könnte auf ein ubbulu = 'traurig machen' zurückgehen; es wäre aber auch ein Zurückführung auf ubbulu = 'trocken machen, ausdörren und ähnl.' denkbar. Die weitere Stelle bei Meissner, a. a O.: King, Magic 53, 12: kal pagri'a ub-bal = '[Der ....] meinen ganzen Körper in traurigen Zustand versetzt 'könnte auch also übersetzt werden: '[Der ....] meinen ganzen Körper hinwegrafft' (d. h. vernichtet). Dann würde ubbal I, 1 von 527 sein, das ja auch die Bedeutung 'hinwegnehmen und ähnl.' besitzt; siehe für 527 I, 1: Delitzsch, H. W. 231a; für III, 1: DELITZSCH, a a. O. 231b und besonders Stellen des Hammurabi-Codex (s. HAR-PER'S glossary, p. 148), wo der Stamm III, 2 geradezu in der Bedeutung 'zerstören' (hinwegraffen durch eine Wasserflut) vorkommt, womit man auch die Stelle IV R<sup>2</sup> 58 col. III (= Labartu, II. Teil; s. ZA XVI 180) Zl 30: ra-ah-hisa-at mut-tab-bi-lat mārat [ilu Anim] = 'verherrend (?), zerstörend (?) ist die Tochter Anu's 'kombiniren mag. - Ein ganz unzweideutiger Nachweis ist also für das Verbum *abālu* im Assyrischen bisher nicht zu erbringen. Das auf dem kleinen Fragment K 13575 neben bakū, dimtu, bikītu und nissatu genannte Adjectiv abilu (!), ablu wird hingegen sicher mit Meissner (Supplem. 2) 'traurig' bedeuten.

Einen Stamm TRIN ( $\aleph_5$ ) setzt Delitzsch für das Substantivum  $r\bar{u}batu$  an, das er als "Hunger" erklärt, und zwar auf Grund der bekannten, im Hebräischen ( $\mathsf{TRID}$ ). Arabischen  $\mathsf{TRID}$ , und Äthiopischen ( $\mathsf{TRID}$ ) vorliegenden Wurzel mit der Bedeutung "hungern". Als empirisches Sprachgut konnte Delitzsch dieses  $r\bar{u}batu$  noch nicht nachweisen; seinen einzigen Beleg bildet die Wortliste VR 27, 62-63 f g = Rm II, 41, Zl. 7-8 (CT XIV, 40):

 $\acute{U}$ - $G\acute{U}G^3 = ru$ -ba-tum; s. auch Brün. N° 1377.  $\acute{U}$ - $GUG^3 = ru$ -ba-tum; Brün. N° 6100.

Ein Versuch, dieses ru-ba-tum lediglich in Hinblick auf die in anderen semitischen Sprachen vorliegende Wurzel 285 als "Hunger" erklären zu wollen, müsste von vornherein als zu problematisch abgewiesen werden. Will man bis zu einem relativ sicheren Grade die Bedeutung des fraglichen ru-ba-tum eruiren, so lässt sich dies nur durch eine Untersuchung über den Begriff jener semitischer Wörter bewerkstelligen, die gleich ru-ba-tum als Äquivalente von U-GUG und U-GUG bezeugt sind. Freilich kann auch dieses, übrigens auch von Delitzsch für u-ba-tum in Betracht gezogene Mittel trügen, da ja bekanntlich Gemeinsamkeit der ideographischen Schreibung für zwei oder mehr Wörter nicht immer auch eine gleiche oder wenigstens ähnliche Bedeutung derselben bedingt. U-GUG und U-GUG sind in der Literatur als Ideogramme für folgende Wörter zu belegen:

- 1.  $\checkmark$  (mit  $\checkmark$ ) bedeutet zunächst 'begehren nach etwas'; in zweiter Linie dann auch: 'hungern '. Ein ganz analoger Bedeutungsübergang lässt sich im Assyrischen beobachten: dort gehört husahhu (husahhu) = 'Hunger, Hungersnot' zum Stamme hasahu = 'nach etwas verlangen' und vielleicht auch hubu'tu (hubutu) = 'Hunger' zu  $hu'\bar{u}$  (II, 1 von  $hu'\bar{u}$ ) = 'suchen, fordern'; hubu'tu stünde dann für eine aus Reduplikation von  $hu'\bar{u}$  erwachsene Form hu'bu'tu.
- 2. Athiop. h in reheba gegenüber arab.  $ra\dot{g}iba$  wird man mit Brockelmann, Vergleichende Grammatik I, S. 227 (lit. 6) als eine durch r bewirkte reziproke Dissimilation beurteilen müssen.
- 3. Mit  $G \acute{U}G$  umschreibe ich das Zeichen Brün. N° 1369, mit GUG das Zeichen Brün. N° 11860.
  - 4.  $\acute{U}$ - $G\acute{U}G$  (?) ohne assyr.  $\acute{A}$ quivalent findet sich CT XXIII 17, 35.

- I. U-GUG=1 ru-ba-tum : siehe oben!
  - 2) elpītu (elpētu)<sup>1</sup>: Brün. N° 1375; Meissner, Selt. Assyr. Ideogr. N° 801; Fossey, Contribut. au dict. sumér.-assyr. N° 3117.
  - 3) umṣ(z)atu : Brün, Nº 1376.2
  - 4) urbatu: Meissner N° 802; Fossey N° 3120.
  - 5) ku-uš(?)-tum: Meissner Nº 804; Fossey Nº 3118.
  - 6) šišnu: Brün. Nº 1378.

urbatu ist ein Pflanzenname; siehe über dieses Wort N° IV dieser "Lexikal. Studien ». — šišnu und elpītu sind gleichfalls mit voller Sicherheit als Pflanzennamen zu bestimmen; für šišnu s. die Belege bei Delitzsch, H. W. 694 b; Muss-Arnolt, Diet. 1127; Meissner, Suppl. 99a und derselbe in MVAG IX 213; für elpītu (elpētu) s. die Stellen bei Delitzsch, H. W.753 und Meissner, Suppl. 8; man wird darunter eine Dornart zu verstehen haben.4

- 1. Vgl. auch noch  $\dot{U}$ - $\mathcal{G}\dot{U}\mathcal{G}$   $A\cdot BUR$ - $RA=elp\bar{\imath}tu$   $m\bar{e}$  burki: Brün. N° 1385; Meissner, N° 810 und vgl. MVAG IX 198.
- 2. Brünnow liest muzzatu. Gegen diese Lesung ist einzuwenden, das für das Zeichen UM ein Silbenwert muzis, s), den Brünnow unter No 3897 bucht. nicht nachgewiesen werden kann. Die Annahme dieses Wertes beruht lediglich in der Verkennung der neubabylonischen bezw. archaischen Form des Zeichens  $MIS(\check{S})$  in der Gruppe isu $MIS(\check{S})$ - $MA\cdot KAN-NA = musukkanu$  an drei Stellen. nämlich in dem Nebukadnezartexte Rm 675, Zl. 19 (= ZA II 138, wo Winckler S. 140: mus liest), in der Steleninschrift Samaššumukin N° 3, 61 (LEHMANN, *Šamašš*. II 16 : *mus*) und in dem archaisch geschriebenen Asarhaddontexte IR 49, col. IV, Zl. 3. Die Verwechslung des an diesen drei Stellen vorliegenden Zeichens MIS(Š) mit UM erscheint erklärlich, da ja die dort verwandte neubabylonische Form von MIS(S) mit der gewöhnlichen, für UM bezeugten so gut wie zusammenfällt; vgl. No 103 mit No 173 in Delitzsch's Schrifttabelle (AL4 S. 125 und 128). Auch die archaische Form, die I R 49, col. IV, Zl. 3 verwandt ist, stellt MIS(Š) dar, nicht UM, wie z. B. auch Amiaud-Mechineau, Tabl, des écrit. Nº 69 irrtümlich annehmen. Delitzsch hat in seinem H. W. 420 gerade diese drei Stellen, für die ein Lautwert mus(s,š) von UM geltend gemacht wurde, auffallender Weise nicht unter die Belege für musukkannu aufgenommen.
- 3. Delitzsch's Erklärung von elpitu als 'Verschmachtung, Frschöpfung oder ähnl. 'lässt sich nicht halten; sie basiert auf der falschen Voraussetzung, dass  $r\bar{u}hatu=$  'Hunger' bedeuten müsse und auch umsatu nur eine ähnliche Bedeutung haben könne. Zur Stelle Nimrod-Epos 45,74 vgl. jetzt Jensen's Übersetzung in KB VI, I 170 und dazu die Anmerk auf. S. 452.  $elp\bar{u}tu$  ist identisch mit dem von Delitzsch separat gestellten  $elp\bar{e}tu$ .
  - 4. Nachgetragen werden könnte noch die Stelle Reisner, Hymn. No 4,

Bei ku-uš(?)-tum ist die Lesung des zweiten Zeichens als uš nicht ganz sicher, aber doch sehr wahrscheinlich<sup>1</sup>; dass aber dieses Wort ebenfalls eine Pflanzenbenennung darstellen muss, ergibt sich daraus, dass es in K 4174 = CT XI 45, Zl. 11-14<sup>2</sup> mit urbatum, ru-pa-tum und elpitum eine Gruppe bildet. Falls die Lesung kuštum richtig ist, könnte man darin eine Nebenform zu kīštu = "Unterholz", dem Synonym von kīšu, erblicken; für kīštu, das Delitzsch mit Unrecht von kīšu trennt (s. H. W. 359 und 326) vgl. Jensen, ZA X 251 und in KB VI, I 362<sup>3</sup>.

Was ums(z)atu anlangt, so müssen wir im Assyrischen 3-4 verschiedene Wörter unterscheiden, nämlich:

1) ums(z)atu = U-GUG, bisher nur belegt durch die schon oben erwähnte Wortliste Rm II 41 = VR 27 = CT XIV 40, Zl. 6-8 :

 $\acute{U}$ - $G\acute{U}G = um$ -s(z)a-tum  $\acute{U}$ - $G\acute{U}G = ru$ -ba-tum  $\acute{U}$ -GUG = ru-ba-tum $\acute{U}$ - $G\acute{U}G = cl$ -pi-tum

Hier wird ums(z)atum, gleich  $elp\bar{\imath}tum$ , als Pflanzenname zu fassen sein, wofür ja auch schon bis zu einem gewissen Grade seine ideographische Schreibung (mit U als erstem Elemente) spricht.

- 2) umṣatu = "Not, Hunger, Mangel"; auch das Maskul. unṣu findet sich in gleicher Bedeutung. Durch die Schreibungen un-ṣi und un-ṣu wird der dritte Radikal als Z bestimmt. An der auch als Verbum innerhalb der assyrischen Literatur mehrfach bezeugten Wurzel haftet
- Zl. 128 = Meissn. No 5060, wo *el-pi-ti* durch die ideographische Gruppe  $\acute{U}$   $\check{S}\acute{U}$  ausgedrückt ist; der Parallelismus lehrt, dass auch in diesem *elpītu* ein Pflanzenname steckt. Man vgl. auch noch S. 197 (Korrektur-Zusatz).
  - 1. ku-uš(!)-tu jetzt gesichert durch Boissier, Docum. Assyr. 68, 45.

2. Dieser Text war früher schon von Meissner in Supplem. pl. 8 (dazu vgl. Meissner's Verbesserungen bei Zimmern, Gött. Gelehrt. Anz. 1898, S. 811) publizirt worden.

3. Zu den von Muss-Arnolt, *Diction*. 452 für *kištu* gesammelten Belegen könnten jetzt auch noch die von Johns in PSBA XXVII 37 besprochenen Pflanzenlisten K 4257 und Rm 367 hinzugefügt werden, wo *kīštu* in seiner gewöhnlichen ideographischen Schreibung *GIŚ-TER* vorkommt; ferner King, *Hammurabi* N° 72, 20.

der Begriff "beschränkt, (zu) eng, (zu) klein sein "; vgl. die Nachweise bei Delitzsch, H. W. 881. Ein wahrscheinlich zu dieser Wurzel gehöriges umsatu dient dann auch speziell zur Bezeichnung einer Krankheit und zwar offenbar einer Geschlechtskrankheit, wie aus der von Meissner, Supplem. S. 10 mitgeteilten Stelle aus Bezold, Catal. p. 587 hervorzugehen scheint, womit man vielleicht weiter die Thatsache, dass eine Krankheit, Namens  $hal\bar{u}$ , beim neugebornen Kinde angetroffen wird (s. Delitzsch, H. W. 276), kombiniren darf; denn umsatu wird ein paar-Mal zusammen mit halū und pindū (offenbar auch eine Krankheitsbenennung) in lexikalischen Listen, K 4197, Zl. 14-16 (CT XIX 10) und K 13595 (CT XIX 12)2, genannt. Im Vokabular K 207 etc. = CT XIX 4 Zl. 23-25 erscheint umsatum zwischen pind $\bar{u}$  und šú-ú-lu, einer weiteren Krankheitsbenennung<sup>3</sup>; umsatu und šūlu werden in diesem Texte durch ein und dasselbe Ideogramm, nämlich durch DUB, ausgedrückt<sup>4</sup>, womit anderwärts das durch eingeschriebenes KIL erweiterte Zeichen DUB, als dessen Aussprache samag überliefert wird,

- 1. Man notire dazu noch  $em\bar{e}$ șu = ' spärlich sein ' in K 3399 col. III, 43 ; 53 = ZA XIV 286.
  - 2. Zu den Ergänzungen vgl. Meissner, MVAG X 248.
- 3. Als Ideogramm von šūlu fungirt einerseits das Zeichen DUB (MEISSNER Nº 2615 = Nº 4279; Fossey Nº 1968), sowie das durch eingeschriebenes ŠÀ erweiterte Zeichen DUB (MEISSNER Nº 2591; Fossey Nº 1946), andererseits die Gruppe  $\dot{U}$ -MU-UN: K 246 = II R 17, Zl. 25 (einziger Beleg für  $\tilde{sulu}$  bei Delitzsch, H. W. 646); Brün. Nº 9477; Fossey Nº 4624; ferner  $SlG = \check{s}ulu(?)$ : Meissn. Nº 5018; beachte SIG auch = umsatu! su-lu neben di-hu bei Boissier, Doc. Ass. 65, Zl. 68. Thompson, The devils and evil spirits II 51, 178 erklärt šūlu, das er mit syr. שעל kombinirt, als 'cough'. Jedoch die Identifizirung des assyr. šūlu mit dem erwähnten syrischen Worte (= arab. رُسُعار) wird kaum richtig sein; vielmehr entspricht letzterem assyr. suālu, das man auf Grund des Syr. und Arab. dann wohl als 'Husten' deuten darf; für suālu (= συελου σιαλου?: v. Öfele, MVAG VII 273) vgl. die Belege bei MEISSNER, Supplem. 70; 115b; Küchler, Babylon. Medizin 65; MEISSNER, Gött. Gelehrte Anzeig. 1904, S. 740. šūlu kann kaum eine blosse Nebenform zu suālu darstellen. Muss-Arnolt, Diction. 1036 b wirft in seinem 'šūlū 2' die Krankheitsbezeichnung šūlu mit šūlū, dem Namen des beschworenen (heraufgeführten) Totengeistes — Wurzel wohl mit Delitzsch, H. W. 66: The ungerechtfertigter Weise zusammen.
- 4. DUB = umșatu auch noch CT XII 14, 25a (= Meissner N° 2597 = N° 4266; Fossey N° 1972). Für SIG = umșatu s. Meissn. N° 5030.

wechselt. Vgl. für DUkilB = umsatu: Brün. N° 3916¹; Fossey N° 1947; Meissner N° 2592 = N° 4297.

- 3) In der vorhin zitirten Wortliste K 207 etc. = CT XIX 4 erscheint ausser umsatu = DUB zwei Zeilen unterhalb (Zl. 27) ein weiteres ит-за- $tu = \check{S} \acute{U}$ -TAB, worauf in der nächsten Zeile UM-DUG-GA =ka-tar-ru<sup>2</sup> folgt. umsatu liegt hier offenbar, wie aus der doppelten Erwähnung und dem Wechsel des entsprechenden Ideogramms geschlossen werden darf, in einer zweifachen Bedeutung vor. Das zweite ums(z)atu könnte hier etwa « Not, Mangel oder ähnl. » bedeuten. ŠU-TAB dann als Ideogramm für umsatu in letzterem Sinne beschränkt, im Gegensatze zu DUB = umsatu = eine Krankheit ,? Wahrscheinlich gehen übrigens beide umsatu auf eine gemeinsame Wurzel, nämlich auf das unter N°2 (S. 1881) aufgeführte emēşu = " eng sein " zurück; die Annahme einer semasiologischen Reihe: " eng sein, beschränkt sein, hungern - einerseits und - eng sein, spärlich sein, schwach sein, krank sein andrerseits hat durchaus nichts Bedenkliches an sich. Analogieen aus anderen Sprachen liessen sicht leicht hiefür beibringen. Vgl. z. B. unten S. 193, Anm. 1.
- 4) Ein viertes *umṣatu*, ideographisch DUK- $K\dot{I}R$ - $\dot{U}$ - $G\dot{I}R$  geschrieben (K 152, col. I 77, kombinirt mit VR 32, 47 d.; s. Del., H. W. 88) ist die Bezeichnung eines Gefässes, Synonymum von nams(z)artu.

Nachdem also, wie im vorstehenden Exkurse dargelegt wurde, die durch das Ideogramm U-GUG ausgedrückten Wörter ums(z)atum und elpitum des Textes Rm II 41 = VR 27 = CT XIV 40 Pflanzennamen

- 1. Brünnow's falsche Lesung muzzatu ist auch hier wieder nach dem oben S. 186, Anm. 2. Bemerkten zu berichtigen. Meissn. N° 4299 ist = N° 2592; es liegt hier wie in N° 4266 und 4279 die neubabyl. Form von DUB vor!
- 2. Mit katarru scheint ein in verschiedenen Farben auftretender Flecken an einer Mauerwand, etwa ein Schimmel oder Mauerschwamm, gemeint zu sein. Vgl. für katarru besonders den Omentext K 7749, ausserdem K 2192 und 82,5-22,518; siehe dazu Boissier, Choix de textes rel. à la divination I,3 ff, der ohne triftigen Grund [siehe aber p. 256!] in katarru einen Tiernamen erkennen will. Beachte auch den Brief 83,1-18,38, Obv. 9 = Harp. N° 367; siehe dazu Behrens, Briefe 393, der auch in K 4197, Zl. 17 (CT XIX 10) mit Recht dieses Wort ergänzt. UM-DUG-GA = katarru fehlt in Meissner's SAI; Fossey hat es unter N° 1973 gebucht, aber irrtümlich unter DUB [doch vgl. p. 417].

sind, so muss auch das mit diesen beiden Wörtern eine Gruppe bildenden rubatum gleichfalls als Benennung einer Pflanze erklärt werden; es handelt sich in dem betreffenden Inschriftenfragmente eben um eine Pflanzenliste.

Diese ru-ba-tu = Pflanze lässt sich — abgesehen von der besprochenen, schon Delitzsch bekannten Stelle — noch in zwei weiteren Wortlisten nachweisen, nämlich einmal in dem schon oben (S. 187) zitirten Vokabular K 4174 = CT XI 45, Zl. 13a: ru-pa-tum, zwischen ku- $u\check{s}(?)$ -tum, ur-ba-tum und el-pi-tum stehend; als Ideogrammm entspricht wieder  $\dot{U}$ - $G\dot{U}G$ ; diese Stelle ist auch schon von Fossex unter N° 3119 und bei Meissner N° 808 gebucht. Ein zweiter Beleg findet sich in dem Syllabar CT XI 25, 20a:  $[\dot{U}$ - $G\dot{U}G]^1$  = ru-ba-tum; es folgt dann [el]-pi-tum; siehe auch Meissner N° 808.

Zu diesen, ausschliesslich auf Vokabularen beruhenden Nachweisen eines Pflanzennamens ru-ba-tu gesellen sich nun zwei sehr erwünschte Belege für den Gebrauch dieses Wortes innerhalb der eigentlichen Literatur, welche zugleich die auf Grund der Wörterlisten festgestellte Bedeutung desselben vollkommen bestätigen. Es handelt sich um je eine Stelle in Reisner's Hymnen und Craig's Religious texts.

In Reisner's Hymnen N° 4 (S. 10), Zl. 128 steht ru-pa-tu im Parallelismus mit  $elp\bar{\iota}tu$ :  $k\bar{\iota}ma$  ru-pa-ti<sup>2</sup>  $u\bar{s}\bar{e}manni$ ,  $k\bar{\iota}ma$   $elp\bar{\iota}ti$   $u\bar{s}\bar{e}manni$  = "wie eine rupatu-Pflanze hat er mich gemacht, wie eine  $elp\bar{\iota}tu$ -Pflanze hat er mich gemacht! » Vgl. schon Meissner, Supplem. 88a.

In dem von Craig edirten Beschwörungsgebete an Ištar K 2001 endlich heisst es col. IV 14-15 = Craig,  $Rel.\ texts$  I 17: ru-pa-ti ša 7 rikse pl. 7  $SU\ ilupatsu$  = "Mit einer ru-pa-tu-Pflanze von sieben (Opfer)-Zurüstungen berührt er (der Priester) ihn (den Kranken) siebenmal  $n^3$ .

- 1. Die Ergänzung ist sicher; denn vor ru-ba-tum steht GUG = kib-su.
- 2. In Reisner's Edition entspricht hier dem rupatu die Ideogrammgruppe  $\acute{U}$ -UN-SAR-MA; statt UN-SAR wird aber wohl  $G\acute{U}G$  zu lesen sein, wie auch Meissner annimmt, der diese Stelle in seinen SAI unter  $G\acute{U}G$  (siehe N° 808) bringt.
- 3. Kein rubatu liegt vor in der Hemerologie IVR<sup>2</sup> 33\*! Dies gegen Hommel's Grundriss S. 409, Anm. 2, wo col. III 55 dieses Textes: lu LIBIT-TAB-BA-TU-RA bīt ili-šu iškunun also übersetzt wird: '(wenn der König im Monat

Rm II 41 = VR 27 = CT XIV 40 traktirt, wie wir (siehe oben S. 189) gesehen haben, Pflanzennamen. rubatum figurirt dort zweimal, nämlich als Äquivalent von U-GUG und U-GUG. Liegt hier beide Male ein und dasselbe Wort rubatum vor und ist demnach Ú-GUG nur als blosse Variante von L'-GL'G zu beurteilen? Oder wurde hier ein zweites, vom ersten verschiedenes rubatum lediglich der Homonymität wegen in die Liste eingereiht? Mir dünkt letztere Annahme als die wahrscheinlichere, da ja auch sonst der Character solcher nach sachlichen Gesichtspunkten gruppirter Wortverzeichnisse nicht immer streng einheitlich gewahrt ist, sondern hin und wieder durch die Einfügung nicht in den Rahmen passender, gleichlautender Wörter gewissermassen gestört wird. Es handelt sich eben bei derartigen Verzeichnissen wohl nur in seltenen Fällen um Erzeugnisse eines wirklich wissenschaftlichen, philologischen oder etwa naturwissenschaftlichen Studiums, sondern im Grossen und Ganzen um Produkte, die für rein praktische Zwecke bestimmt waren, so zum Teil für die Schule; ja manche dieser Listen sind gewiss nichts anderes als bescheidene Schülerarbeiten. Ausserdem legt auch der Umstand, dass sich das zweite rubatu von

Marchešwan) mit *rubatu* das Haus seines Gottes macht (= es mit *rubātu-*Zweigen schmückt?), so etc.' Dazu fügt Hommel erläuternd bei 'rubatu, sonst eine Pflanze, auch urbatu, hier ideogrammatisch libittu tab-ba-tu-ra. Gegen diese Erklärung muss zunächst betont werden, dass kein zwingender Grund vorhanden ist, die urbatu-Pflanze mit der rub(p)atu-Pflanze zu identifiziren; vgl. S. 186 [u. 197!] und No IV dieser Lexik. Studien. Ausserdem ist LIBIT-TAB-BA-TU RA nicht = rubatu, sondern = urubātum; vgl. BRÜNNOW Nº 11201 und Fossey Nº 5213. Da nun weiter LIBIT-TAB-BA auch als Ideogramm für natbalu bezeugt ist (vgl. Brün. No 11200; Fossey No 5214) und dieses am naheliegendsten von der Wurzel tabatu = 'wegnehmen' abzuleiten ist, mithin etwa 'Wegnahme' bedeutet, so erscheint es gewiss am rationellsten auch für urubātu einen ähnlichen Sinn zu postuliren. Es gab im Assyrischen gewiss ein Wort urbatu, Plur. urubātu, welches, wie Delitzsch H. W. 126 annimmt 'Verheerung', viel'eicht auch 'Unglück oder ähnl' bedeutete (wovon freilich das von Delitzsch auch dazu gestellte  $U \frac{TIR}{TIR} = urbatu$  zu trennen ist!) und dieses Wort ist auch für die fragliche Zeile unserer Hemerologie in Aussicht zu nehmen, die demnach folgendermassen zu übersetzen ist : '(wenn der König im Monat Marcheswan) Verwüstungen am (oder im) Hause seines Gottes anrichtet'.

dem ersten als Pflanzenname gesicherten durch seine ideographische Schreibung unterscheidet, den Schluss nahe, dass hier in der That ein von letzterem abzutrennendes Wort gemeint ist. Um die Bedeutung dieser rubatu II annähernd feststellen zu können, wird es nötig sein, in Kürze die sonst der Gruppe  $\acute{U}$ -GUG entsprechenden Wörter zu betrachten.

II. U-GUG=1) ru-ba-tum.

- 2) sunqu: Brün. Nº 60991.
- 3) ubbutu: Brün. Nº 61021.
- 4)  $kab\bar{a}bu$ : (ša išāti): Brün. N° 4629 und 6097; Meissn. N° 4340.
- 5) kibbatu: Brün. Nº 6098.

 $\acute{U}$ -GUG- $GA = t\acute{u}$ -RU-bat: Brün. N° 4630 und 6101.

Die Hauptstelle bildet das Vokabular K 2022, Rev. 39-42 = CT XVIII, 46 = II R 29, 37-40 c. d., wo folgende vier Wörter nebst ihren Ideogrammen eine zusammengehörige Gruppe bilden :

 $\acute{U}$ -GUG = su-un-qu  $\acute{U}$ -GUG = ub-bu-tu  $\acute{U}$ - $GUL^2 = hu$ -šah-hu $\acute{U}$ -GUL- $TA = ka(q\acute{a})$ -ru-ur- $t\acute{u}$ 

hušahhu ist als "Hunger, Hungersnot" bekannt; eine ganz ähnliche Bedeutung besitzt sunqu, eigentl. "Bedrängnis"; dann "Mangel, Not";

- 1. Fosse**y** hat verkannt, dass der Text K 2022 = CT XVIII 46 identisch mit II R 29, N° 1 ist. Seine Belege unter N° 3259 und 3260 waren deshalb überflüssig da sie bereits bei Brün. unter N° 6099 bezw. 6102 vertreten sind. ubbutu auch =  $\check{S}$   $\check{U}$ - $\check{K}$ AD; siehe Meissner N° 5099.
- 2. II R 27 bietet GUG! Aber nach Delitzsch's Collation (vgl. H. W. 294) und der neuen Ausgabe des Textes in CT XVIII 46 scheint auf dem Original GUL zu stehen. Dementsprechend wäre dann auch Brün. N° 6096:  $\acute{U}$ - $GUG = hu\check{s}ahhu$  zu verbessern. Nahe liegt es allerdings, für GUL eine Emendation in GUG zu erwägen.

vgl. noch GUG = su-un-qu: K 11174, Obv. 26 27 = BA V 633. Auch ubbutu ist als "Not, Hungersnot" gesichert<sup>1</sup>.

qarurtu bedeudet zunächst "Brand » und dann gewiss auch "Dürre », indem der der Wurzel qarāru zu Grunde liegende Begriff "brennen » sich weiter zu "versengt werden, vertrocknen » entwickelt; vgl. dazu

1. *ubbuțu* ist wohl von der Wurzel *abāțu* = 'binden, fesseln' = hebr. ช่วง arab. غبط abzuleiten. Für  $ab\bar{a}tu=$  'binden, fesseln' beachte besonders Šurpu VII 24 (siehe auch Meissner, Suppl. 2); vielleicht bedeutet auch ubbutu in Behist. 88 mit Bezold (und vgl. dazu Treu, ZA II 359) 'gefesselt'. Daneben scheint abātu II,1 gleich hebr. 22, die Bedeutung 'pfänden' angenommen zu haben; man vgl. die von Delitzsch H.W. 6 gebuchte Stelle. Zur gleichen Wurzel dürfte auch das von Delitzsch H.W. 13 als 1728 angesetzte Wort abbuttu (dann für \*abbuttu) = 'Fessel' zu ziehen sein; für dieses Wort kommen ausser den von Delitzsch gegebenen Zitaten noch drei Stellen in King's Magic (siehe Index p. 131) in Betracht. Aus dem Begriffe des 'Zusammenschliessens, Binden's und Engmachen' sentwickelt sich also, wie auch sonst, sekundär der Begriff 'Not, Mangel'. Ganz ähnlich sunqu = 'Bedrängnis, Not' von sanāqu = 'eng zusammendrängen, pressen' und das oben (S. 188) besprochene umṣatu von emēṣu = 'eng, beschränkt sein'. Vgl. ferner hebr. 'Bedrängnis, Not' von איל = 'zusammenbinden' = مُرَّ = 'einschnüren, einengen'; arab. عُدُّ = 'Unglück' von مُحَدِّ = 'festbinden' und مُدَّةُ = 'كُرْبُ , كَرَابِةُ , Unglück, Not'von څړې ' festdrehen, zusammenzwängen' (der Gegensatz ist وَرَج ). Insofern dann der Begriff des 'fest, stark sein' als 'zusammengepresst sein' gedeutet werden kann, erklärt es sich, dass ein Wort wie dannatu = 'Stärke, Festigkeit' auch die Bedeutung 'Not und Unglück' - so besonders in Ominatexten; siehe Delitzsch, H. W. 224 a; auch im Hammurabi-Codex col. X 15 ist dannatu so zu fassen — besitzt, obwohl die Grundbedeutung des Stammes danānu nicht 'beengt' oder 'gebunden sein' ist bezw. eine solche bisher nicht nachweisbar erscheint, sondern lediglich 'fest, stark sein'. Sonst lassen sich im Semitischen mehrfach Wörter, die 'stark, gewaltig, gross' bedeuten, auf eine Wurzel, an welcher der Grundbegriff des 'Bindens, Zusammendrehens und ähnl. 'haftet, zurückführen; vgl. z. B. hebr. יום von einer Wurzel, die im Arab. und Aram. in der Redeutung 'festdrehen, zusammendrehen, binden ' (die Bedeutung 'kräftig sein ' ist sekundär, was ich gegen GESENIUS-BUHL 14 117 betonen möchte) vorliegt; ferner To von einer Wurzel

eigentl. = 'gespannt فَوْنَى = ursprünglich wohl 'flechten' und arab. وَقُونَى eigentl. = 'gespannt bezw. fest geflochten sein' (vgl. وَقُونًا 'Faden' = الله 'Schnur') und dann 'fest, stark sein'. [Siehe noch Nachtrag auf S. 197!]

Delitzsch, H. W. 597-598, der für *qarurtu* passend auf die ganz analoge Bedeutung-Entwicklung in *arurtu* = "Brand" und "Dürre" hinweist. *qarurtu* reiht sich mithin den vorausgehenden drei Wörtern als sinnverwandt ganz gut an.<sup>2</sup>

Ausserdem wird  $\acute{U}$ -GUG noch durch ein Synonymum von  $qar\bar{a}ru$ , nämlich durch  $kab\bar{a}bu=$  "brennen » bezw. durch das zur gleichen Wurzel gehörige Substantiv kibbatu= "Brand » ausgedrückt.

Noch unklar bleibt, wie  $\acute{U}$ -GUG- $GA = t\acute{u}$ -RU-bat zu erklären ist; die für diese Gleichung in Betracht kommende Wortliste K 4361 = II R 28, N° V = CT XIX 22, Zl. 9-11 a b (Rawl. : Zl. 62-64), enthält folgende zusammengehörige Gruppe :

 $NE ext{-}TAR ext{-}TAR ext{-}RI = ext{$i$-bat i$$\bar{a}$ti}$   $NE ext{-}U ext{-}GUG = ext{$k$i$-ib-bat i$$\bar{a}$ti}$  $NE ext{-}U ext{-}GUG ext{-}GA = ext{$t$i$-}RU ext{-}bat i$$\bar{a}$ti}$ 

In den dieser Gruppe vorausgehenden zwei Abschnitten des Textes werden Wörter, die "brennen, verbrennen " (zarābu kabābu, qamū, šamū), "Flamme " (la'bu, ţitallu) und " glühende Kohle " (pēntu) bedeuten, aufgezählt. Im vorletzten Abschnitte der gleichen, linken Hälfte unserer Vokabulars ist das schon oben erwähnte qarāru — "brennen " behandelt3.

1. Für arurtu im Sinne von 'Dürre' und dann wohl 'Mangel' beachte ausser der von Delitzsch, H. W. 138 notirten Stelle IV R 39, 42b noch das von Meissner, Suppl. 17 b aus Tallqvist,  $Maql\bar{u}$  5, 75; 77 beigebrachte Zitat.

2. qarāru bedeutet auch 'trocken werden', vom Gaumen; so in K 71b, col. III 55 — Küchler. Babyl. Medizin S.33 und dazu S.122 (Küchler wagt keine Erklärung); qarāru in dieser Bedeutung ist vielleicht auch in dem Briefe K 569 — Harp. № 78, Zl. 10 (gegen Behrens' Fassung in Assyr. Babyl. Briefe S. 80) festzustellen. Sonst erscheint der primäre Begriff von qarāru als 'trocken sein', mit Delitzsch, H. W. 598, bisher nur noch in NE XI 145 — KB VI, I 241, Zl. 154 nachweisbar; Delitzsch's Deutung letzterer Stelle scheint mir gegenüber Jensen's Erklärung (vgl. übrigens auch dessen Anm. in KB VI, I, S. 500!) den Vorzug zu verdienen. qarurtu — 'Hunger' ist bisher nur durch die eine, oben besprochene Vokabularstelle bezeugt. isuqarr(!)urtu in der wahrscheinlichen Bedeutung 'Fackel' findet sich im Kudurru des Nazimaruttas col. IV 14 — DE MORGAN, Delég. en Perse vol. II.

3. Hier ka(!)-ra-ru geschrieben; dass aber nur die Wurzel  $qar\bar{a}ru =$  'brennen' gemeint sein kann, ergibt sich aus den allein erhaltenen Schlusszeichen der ideographischen Äquivalente, wie aus dem Inhalte der ersten drei Abschnitte der Liste.

Dass auch die hier interessirende dritte Wortgruppe Synonyma der beiden ersten enthält, lehrt unzweideutig die mittlere Gleichung kibbat išāti = "Brand des Feuers"; demnach wird ši-bat in der ersten Zeile nur eine defektive Schreibung für šibbat(u) = "Brand", von šabābu = "brennen" darstellen. Und auch in dem an dritter Stelle figurirenden tú-RU-bat steckt gewiss der gleiche Begriff. Schwierigkeit bereitet nur die Frage nach der zu wählenden Lesung. Liest man tu-šub-bat¹, so bietet sich eine Ableitung von der Wurzel šabābu = "brennen" von selbst dar; aber wir erhalten eine ganz absonderliche Nominalform: "\$\frac{20^2}{20^2}\$, die anderwärts im Assyrischen bisher nicht nachzuweisen ist; ich trage daher etwas Bedenken, eine derartige Lesung zu akzeptiren, so trefflich sie sich sonst der Bedeutung nach in den Zusammenhang einfügen würde. Vielleicht liegt irgend ein Schreibfehler vor.2"

Wie sich die Sache nun auch mit UGUG-GA = tuRU-bat verhalten mag, so viel steht fest, dass UGUG als Ideogramm für Wörter mit der Bedeutung "Not, Mangel, Dürre, Hunger "diente. Man wird deshalb wohl auch für  $UGUG = r\bar{u}batu$  der Liste Rm II 41 eine gleiche oder ähnliche Bedeutung voraussetzen dürfen. Ein solches  $r\bar{u}batu =$  "Not, Mangel " oder "Hunger " muss dann gewiss auf Grund der verwandten Sprachen (siehe schon oben S. 185) von einem Stamme ruge abgeleitet werden.

Mit diesem *rūbatu* möchte ich dann auch jenes *ru-ub-tum*<sup>3</sup> in VR 47, 35a,dem Kommentare zu dem merkwürdigen Texte IVR 60\*, kombiniren, womit das Wort *ṣa-bur-tum* bezw. *ṣa-bur-ti* des letzteren (A, Obv. 3;

<sup>1.</sup> Brün. Nº 6101 liest tušubbatu.

<sup>2.</sup> Bei einer Lesung tu-ru-bat läge es gewiss nahe, an eine Ableitung von  $r\bar{a}bu$  = 'auslöschen' zu denken; siehe zu diesem unten unter b (בְּרֶב);  $tur\bar{u}$ -bat wäre dann wohl als st. constr. zu  $tur\bar{u}btu$  und die Nominalform als Femin.

von تفعول anzusetzen, die vielleicht mit Barth, *Nominalbild*. § 188 d. (anders: Delitzsch, *Gram.* § 327 und Meissner, *Assyr. Gram.* § 11 g; § 69 b.) auch in *tidūku* = 'das Töten' zu erkennen ist.

<sup>3.</sup> Mit Synkope des unbetonten α nach dem langen Vokal; vgl. zu dieser Erscheinung Delitzsch. Gram.<sup>2</sup> § 45a; Zimmern, ZA V 372.

B, Obv. 3) erläutert wird. *ṣaburtu* muss hier eine Bedeutung wie "Drangsal "1 oder "Not " besitzen, die demnach auch für *rūbtu* zu erwarten ist.

Die Lesung des im Vorausgehenden behandelten, durch das Ideogramm U-GUG ausgedrückten Pflanzennamens als ru-ba-tu kann zunächst nur relativen Wert beanspruchen. Neben ru-ba-tu erscheint auch die Schreibung ru-pa-tu. Theoretisch besteht nun die Möglichkeit, dieses Wort als  $ruba(\bar{a})tu$ ,  $rupa(\bar{a})tu$ , šubbatu oder šuppatu anzusetzen. Wäre Meissner's Annahme<sup>2</sup>, dass rubatu nur eine Nebenform von urbatu reflektire, mithin wohl auf ein ursprünglicheres \*urubatu zurückgelle, richtig, dann wäre ja die Frage nach der richtigen Lesung ohne weiteres gelöst und der Lautwert  $\check{sub}(p)$  für RU hier ausgeschaltet. Aber für eine solche Gleichsetzung von urbatu und rubatu liegt meines Erachtens keineswegs ein besonderer Anlass vor. Hingegen scheint mir die Lesung rubatu gegenüber šubbatu mit ziemlicher Sicherheit deswegen den Vorzug zu verdienen, weil ja die Einreibung von U-GUG= ru-ba-tum in die Liste II R 41 nur wegen der Homonymität des letzteren mit dem vorhergehenden Substantive erfolgt sein dürfte. Da nun aber für ru-ba-tu = U-GUG nach dem oben Ausgeführten eine Lesung šub-ba-tu kaum in Betracht zu ziehen ist, so wird eine solche auch für ru-ba-tu = Ú-GÚG wegfallen. Unsicher bleibt aber auch dann noch die genaue Ansetzung des Stammes; man hat die Wahl zwischen den Wurzeln ארוב, רוב und ירבה; eventuell lautet der zweite Radikal nicht 3, sondern 3. [Vgl. jetzt aber die Zusatz note auf S. 197!] Fassen wir zum Schlusse noch einmal das Resultat unserer Unter-

1. So: Delitzsch, H.W. 559, und Zimmern in seiner Übersetzung dieses

Textes in KAT <sup>3</sup> 385 und in *Der alte Orient* VII, No 3, S. 28. Delitzsch, H.W. 615 a stellt *rubtu* (*rūbtu*) zur Wurzel 217.

<sup>2.</sup> In Supplem. 8 b s. v.  $elp\bar{\imath}tu$ ; vgl. übrigens auch die oben S. 190. Anm. 3 erwähnte ähnliche Anschauung Hommel's.

<sup>3.</sup> Falls das t in rubatu dritter Radikal ist, so wird sich die Bestimmung des Wortes als  $rub\bar{a}tu$  mit  $\bar{a}$  empfehlen, da die Nominalform duch sonst für Pflanzen und Pflanzenteile beliebt ist. Vgl. dazu meine demnächst in der ZA erscheinende Abhandlung über 'die Nominalform die im Assyrischen'.

suchung über die Entfaltung der Wurzel (287) innerhalb des Assyrischen zusammen, so müssen wir sagen: Es sind bisher mindestens drei, wahrscheinlich vier und eventuell sogar fünf Stämme (287) zu unterscheiden, nämlich:

- I. באני " unruhig sein, zittern, erregt sein, zornig anfahren, zürnen ".
- II. אב : Stamm für  $r\bar{c}bitu=$  « weiter Platz, Strasse » und wahrscheinlich auf für den Gefässnamen  $r\bar{b}u$ .
- III. אַב: Stamm für raïbtu = " eine Art Kleid oder Tuch ".
- IV.  $28_57$ : wahrscheinlich Stamm für  $r\bar{u}batu$  (rubtu) = "Not, Mangel", und vielleicht auch "Hunger".
- ? V. אָב: Stamm für den Pflanzennamen rūbatu?

[Korrektur-Zusatz. Der fragliche V. Stamm  $\exists \aleph_!$  fällt weg! Virol-Leaud macht mich auf Boissier, Docum. Assyr. 68, 47 (und vgl. auch 58, 1) aufmerksam, wo neben ku-uš-tu (Zl. 45), ur-ba-tu (44) und U-GUG (46; hier offenbar =  $elp\bar{\imath}tu$ ) auch  $\check{s}am\ \check{s}\check{u}$ -up-[pa-tu] begegnet. Dadurch wird die Lesung des Pflanzennamens als  $\check{s}uppatu$  gesichert; die Ausführ. auf S. 196 sind dementsprechend zu revidiren.]

## Nachtrag zu S. 193, Anm. 1.

Für die dort kurz hervorgehobenen Bedeutungsübergänge liessen sich gewiss noch zahlreiche weitere Beispiele beibringen. Ich trage hier nur einige wenige nach, auf die ich inzwischen rein zufällig stiess. Für die Erscheinung, dass an Wörtern mit der Bedeutung stark, kräftig, mutig, entschlossen vielfach der Grundbegriff des Zusammengebunden oder Zusammengepresst seins haftet, notire ich noch folgende Beispiele: assyr.eqdu = stark, mächtig gehört zu einer Wurzel, die im Hebr. und Arab. als binden, knüpfen (TP), säe), im Syrisch. (equal) als drehen, winden vorliegt hebr. PIT = stark, fest sein ist der Bedeutung

<sup>1.</sup> Ein  $\exists X \exists$  = 'aller à', das Martin, *Text. relig.* (1903) 323 ansetzt, gibt es nicht! *e-rab* (so z. B. auch Harp. No 735, 6 b) ist natürlich Vulgärform für  $\bar{e}rub$  von  $er\bar{e}bu$  = 'eintreten'.

<sup>2.</sup> Auf Grund der verwandten Sprachen ist also assyr. eqdu mit p, nicht mit con Delitzsch, H. W. 52) anzusetzen.

nach sekundär gegenüber arab. ﴿ ﴿ knebeln, zusammenschnüren », mandäisch pin = "fesseln », syr. hezaq = "gürten. » Vgl. ferner arab. ﴿ ﴿ = "festgedreht, verflochten » (in der alten Poesie) und ﴿ = \* etwa "stramm » (von einem Heere), ﴿ = "mächtige (Schaar) »¹; ﴿ = "binden, zusammenschnüren » und ﴿ = "fest, entschlossen sein », = "fest, entschlossen »; ﴿ = "pressen, schnüren » und "hart, stark, kräftig sein »; ﴿ = "binden » bedeutet im VII. Stamme "hart, fest sein ». Assyr. ritū = "befestigen, festigen » kombinire ich mit arab. ﴿ = "binden, zusammenschnüren ».²

<sup>1.</sup> So in Mu'allaqa des 'Antara Zl. 45; siehe dazu Nöldeke, Fünf Mo'allaqāt (= Sitz. Ber. der Wien. Akad. 1900, Bd. 142) II 38.

<sup>2.</sup> Damit wird der von Delitzsch, H. W. 629 noch unbestimmt gelassene 3. Radikal von assyr.  $rit\bar{u}$  als  $\aleph_1$  festgelegt.

# SUMERIAN-ASSYRIAN VOCABULARIES\*

BY ST. LANGDON.

With the continuous and rapid progress of Assyriological studies our knowledge of both Sumerian and Assyrian words has been nearly doubled since the appearance of Friedrich Delitzsch's Handwörterbuch and Rudolph Brünnow's Classified List of Cuneiform Ideographs. These two works laid the foundation of Assyrian philology and gave the student an adequate basis for correcting old material and adding new. In the department of Assyrian lexicography the most notable additions are Meissner's Supplement and Muss-Arnolt's Assyrian Dictionary. The former based upon original material was a distinct contribution to Assyriology. The latter, although useful as a compendium of lexicographical literature, is inadequate from the point of view of Semitic philology and shews a misunderstanding of the value of Sumerian equivalents in determining the meanings of Semitic words.

The first attempt to supply the widely felt need of a list of the new Sumerian words and ideograms with their Semitic equivalents was the Premier Supplément à la liste des Signes Cunéiformes de Brünnow by Ch. Virolleaud, a work based exclusively on the hymns of the Berlin Museum, published by George Reisner under the title Sumerisch-Babylonische Hymnen. Virolleaud's list is not entirely superceded by the recent work of Meissner since complete references are given by him, a valuable feature for those who are seeking parallel passages to complete breaks on similar tablets or for tracing ideas in religion.

<sup>\*</sup> Review of Seltene Assyrische Ideogramme von Bruno Meissner (Assyriologische Bibliothek Vol. XX) pts. 1-4. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1906-7.

Next appeared the Contribution au Dictionnaire Sumérien-Assyrien by Ch. Fossey, a work which also can not be superceded by Meissner since Fossey gives many new references to forms already known in Brünnow, whereas Meissner's object is to give new material only.

The well known ability of the author led all Assyriologists to expect a notable work from him in his long announced Seltene Assyrische Ideogramme. It requires insight of a high order to successfully interpret difficult interlinear texts and establish the correct equivalents. A great many old texts, especially those in IVR, had been often misunderstood by earlier interpreters. Not only has M. read and understood well known texts better than many who had specialized upon them, but he has apparently exhausted all the new and important material: his book therefore must be ranked with those of Delitzsch and Brünnow as absolutely indispensable and a land mark in the history of the subject. It is to be regretted however that he did not follow the method of Brünnow in giving all new Sumerian values for signs directly under the sign. Especially important are the new sign names which by all means should have been separated from the text and placed by the sign itself. Sumerian values are quite as important as Semitic equivalents and if we are ever to be enabled to establish the meaning of phonetically written Sumerian texts strict attention must be paid to this matter. Meissner can remedy this defect by an index of Sumerian words and sign names, which he of course intends to do yet this will not give at a glance the new values for a sign which must be read to the end before one can collect them all. It is exceedingly doubtful whether a list of sign names can be arranged by such principles as used by Brünnow pp. 562-573. It would be perhaps better to place all simple forms together alphabetically than to make a distinction of case endings. I have never been able to understand Brunnow's distinctions in this matter, for instance p. 559 a-a-u vowel lengthened and u added and an- $\bar{u}$ ,  $\bar{u}$  added to phonetic value; surely both  $\bar{a}$  and an are phonetic values. So also p. 570 " final vowel changed to  $\bar{u}_n$ , and under this we have  $q\bar{u}$  from qa. ga is of course the dative of  $q\bar{u}$ . It would seem better therefore to put these

simple and reduplicated forms together (including borrowed Semitic words) and to arrange the compounds according to their forms with ku and idu or with no suffix.

Winckler has very appropriately said that the Sumerologists should learn to read texts before exploiting all kinds of nonsense about the origin of signs, the relation of the language to others etc. Numerous illustrations of this might be extracted from Meissner's pages. Thus in ZK I 97 Stanislas Guyard argues from ASKT 129,15 te-tal = muttatallu (!) for a Semitic derivation of titallu firebrand and a verb  $t\bar{u}t\bar{u}lu(!)$ . The fact is that te-tal = nablu, SAI 3119, the Semitic equivalent of the loan-word titallu; the difficulty arose from not understanding the Sumerian line.

Again take the sign MU 696. A great many have explained the origin of this sign (Th.-Dangin, REC n° 6) in various ways. But the sign-name mu-hal-dim-mu SAI p. 36 passim puts an end to all this by asserting that MU = hal + dim, that is REC 2 + 155 a fact which one can see for himself by placing the signs together; cf. especially the form of REC 155 in  $D\acute{e}couvertes$  pl. XXXVII 10.

Although M. has executed his task with such skill and learning as to place all Assyriologists under obligations to him, it is nevertheless possible to make some additions. The following are taken from bilingual texts chiefly: to give the large number of possible additions from pure Sumerian texts would be to write another volume and would lie quite outside the province of a reviewer. I have received from Ch. Virolleaud a considerable number of additions from divination texts; such additions are marked (V).

# ÁŠ.

- 5 māhiru Тномрson, Reports 222,2 ša-qi-e  $\acute{A}$  $\acute{S}$  (V).
- 18 Perhaps ZADIM (V).
- 201 áš-du (aš-da) = gitmalu IV R. 24 nº 1,48 here šag-aš-du = "single hearted", SBH 98,23 gitmališ cf. AL3 134 obv. 23. See also ZA XVIII p. 136 note 3.

- 20<sup>2</sup> áš-du-bàr = namraṣitu new moon, BAV 668,5 = IV R 35 nº 6 I 25. Cf. SAK 212 n). As additions to Brünnow 53 (giš-tu-bar!) cf. SBH 69 rev. 6; K 10151,5.
- 231 áš-kur (dingir) SBH 144, 19 (V).
- 23<sup>2</sup> áš- $da = qab\bar{u}$ , full form áš- $d\acute{u}g$  CT XVII 26,53 and note 9, áš- $\grave{u}$ -ub-da (dug) = iqbišumma.
- $24^{1}$  áš-tu (é), é-áš-tu a temple in Larak SBH 94,30; 80,12.
- 25 Add CT XXIII 43,6.
- 28 *áš-me*, cf. 93084 an *ašme* of silver and gold. (Add *Reports* 144 E rev. 6; 176, 3:177,4. V). For *ašme* = star of Venus, see *Babyl*. II 145.

### HAL.

The value bar for this sign is certain: cf.  $HAL = b\acute{e}\check{s}u$  n° 36 with  $bar = b\acute{e}\check{s}u$  991 and  $HAL = z\acute{a}zu = bar$  1003 and cf.  $\check{s}u$ -ba-ba-ra-da  $= ana\ z\acute{a}zi$  Gudea Cyl. B 15.7. Further  $amelu\ HAL$  IV R. 60\* a 7  $= amelu\ bar\^{u}$  IV R 22 n° 2, 8. Cf. CT VIII 21 D 4, and SAI 38.  $bar = bar\^{u}$  is probably a late equivalent due to homophony.

- 40 Add CT XX 27 a 5 : 24 a 6 (V).
- 51<sup>1</sup> hal-zi-ki(n) (su), a vessel IV R 31 rev. 18.

### MUK.

For a value puk see Fossey nº 7, therefore Br. 310 = šupuk šamê.

- 54<sup>1</sup> *disallu*, a reed SBH 9, 121.
- $55^1$  hilu ZA X, 199 line 11.

#### ZADIM.

62 zazinnu (sasinnu) a jeweler, and loan-word from zadin(m); add SBH 56, 58; 106, 58 and Gudea Cyl. A 16, 27.

### BA.

- 71<sup>1</sup> ba-an-za DA 207, 19.
- 721 ba-ab-dúg = rihû, ASKT 119, 18 múš ba-ab-dúg-ga = išari rihâ to embrace an husband. For išāru = husband, cf. SAI 706 and Br. 5033 with Del. HW. p. 312.

- 741 ba- $al = šak\bar{a}nu$  SBH 37, 10, variant of mal.
- 751 ba-da-na-ra = Br. 124 = hattaru a spear, cf. hutaru HW, 273.
- 78¹ ba- $dim = ban\hat{u}$  builder, so OBI pt. 1 p. 15 and Thureau-Dangin ISA 232a) col. II 1. But cf. CT VIII 16 A obv. 12.

### ZU\*.

- 82  $zu = nat\hat{u}$  strike out. Cf. Babyl. II 121 f.
- 841 zu = teslitu, zu-a = ina tesliti IV R 21\* b 36.
- 842 isu zû tablet Br. 140; see additional references in Babyl. II 120.
- 86¹ zu-te(g) = za'āru rage, umun mu-un-zu-te(g) = bélum uz-za-ir BA V 638, 11,  $II^2$  form (?).
- 86<sup>2</sup> zu-lum-hi = idqu, kittum, lamabiršu, lubuštum, raqqatum names of garments, 81-4-28 rev. in JRAS 1905.
- 863 zu-lu-úb, dabābu BAV 618,14.

### SU.

- 98 ri-e-su CT XII 43, 16.
- 107 su-sur = susurru a leather cap CT XXIII 33, 16; 39, 4.
- 1111 su-gan = sagan a bag, see Babyl. II 115. Cf. ilu sugan nunna "the great scribe", SBH 49, 12 = bélu ša pat tamtim.
- 114 su-bar or su-bir. The land subirtu whence loan-words were taken CT XVIII 19 K 4377,10. On the reading cf. SAK 268 under sig-Edin. A variant of su-bir-(ki) is su-bil-(ki) KING, Chronicles II 115, 14. Cf. KB VI 1, 382 and OLZ 1907 (June) 284.
- 120 äqāru be dear, is certain and Br. 207 to be struck out and reference added here.
- 121 su-e-bu-ma-al (mulu) = lu'u the unclean one IV R 24h 9; CT XV
  25, 29. Literally "he with shoes on "K 41 II 5 šénu šaknu.
- 128 su-kur-ru (Br. 224) = šuruppak, Th.-Dangin, RTC Introduction II. Full form sukurruda SAK 150 III 9. But in BAV 619,18 the goddess of sukurru is called the "great daughter of the deep " and followed by Isin (!). The goddess of Isin was Gula.
- 131<sup>1</sup> duk- $kan(su) = B_R$ . 230 tukkanu, see Babyl. II 117.
- \*  $ZU = ne^{i}u$  restrain, SBH 117, last line  $mu zu = ni^{i}u$  cf. 1330. [Addition by L].

- 132  $i\ddot{s}rubu$ , cf. BA II 116, IV 8 = IR 70 III 19 and BA IV 72 note 7.
- 132<sup>1</sup> su-ub = uppu a drum ie. su ub a loan-word = Br. 232. SBH 47b 14 : BAV 667, 13.
- 132<sup>2</sup> SU-UL- $\check{S}I = kisibirru$  a plant. su-ul- $lim = (\check{s}am) EBUR$ - $\check{S}AR = \check{s}am$  kisibirru. SAI 600 = Meissner, Suppl. pl. 8, 4.
- su-lu-úb ie. su lu-ub = lubbu a leather vessel (Br. 239), add BA V
  617, 14 and SBH 127, 22. For lubbu = plague, from la'ābu bind, see Babyl. II 95.

### ŠUN.

158 Read šennu ie. ina šenni; cf. BA V 551, 12.

### BAL.

- $163^1$   $bal = pal\bar{u}$  dynasty, cf. Babyl. II 128.
- $163^2$   $bal = naq\hat{u}$  King, Magic no 12, 5.
- $163^3 \ bal = paš\bar{a}ru \text{ BE } 14, 24.$
- $163^4$   $bal = rag\bar{a}mu$ , so APR 44, 10 nu-mu-un-da-bal-e = ul irgum (!)
- 1671 bal-bal (im) = nabbaltu a clay vessel K 55 rev. 6.
- $167^2$   $bal-bal = paq\bar{a}du$ , mu-bal-bal-e = ittanapqad CT XVI 24, 12.
- 167<sup>3</sup> bal-bal = tamû speak, SBH 53, 23. Cf. King, Magic 19, 23.

On the meaning bal-ri (Br. 291) =  $\ddot{a}tartu$  excess, see ZA XXI, 287 note 2.

### GIR.

A reading  $\dot{u}l$  is certain; cf.  $\dot{u}l$ -li-en CT XV 25, 39 with n°s 200, 183, 185 etc.

- 171  $\acute{a}kittum~(ad)~{\rm AO}~3555~{\rm rev.}~10.~[{\rm In}~{\rm RA}~{\rm VI}].$
- 175 urruhu (ul) from arāhu hasten; II<sup>1</sup> = drive about, K 41 II 23 urrihanni they drove me about = ùl-li-en CT XV 25, 39.
- To be corrected to huttutu (!) cf. n° 183, but cf. K 165 left edge isu  $\check{S}AM-AD=idditu$ .
- 1771 gallabu ZA X, 199, 16.
- 1772 *gissu* prig ZA X, 199, 15; ibid. = *ittitum*.
- 1851 mašlu and patri ša abi bîti, ZA X, 199, 16.
- 193<sup>1</sup> pittum and mammu words for poignard ZA X, 199, 17; cf. l. 20 pirahu!

- 197 šibbu girdle, add ZA X, 199, 19 and cf. mir (gir) = šibbu Br. 6954.
- 213<sup>1</sup> gir-šu-si an animal, Boissier, Divin. I. 38 note 89 (V).

### USUM.

- 225 hašālu (?)
- 232 nadû cf. Boissier, Divin. II 34, 8. (V).
- 241 burruhu cf. Virolleaud, Suppl. 3141 (V).
- 247 šalāṭu, lišalliṭ = ģu-mu-ni-in-bur VA Th. 251 rev. 13. Here šalāṭu = conquer.
- 249  $\check{s}al\bar{a}tu$  not  $\check{s}al\bar{a}tu$ : same root = tag 2476, here in sense of "smash with an axe". The use of bur for  $\check{s}al\bar{a}tu$  "conquer" and  $sal\bar{a}tu$  "sever" indicates a single root contrary to the dictionaries.
- 2521 tappu friend V R 44, 21.
- 255 mâşu be small, insufficient, see Babyl. II 151.
- 256 šâpu sit low in desolation, of IV R 11a 25.
- $259^1$  bur-ru-da = burrudu, see Babyl. II 107.

### TAR.

- $272^1$  tar(qiš) = qamlu an instrument, CT XII 15 col. I, 11.
- 313<sup>1</sup>  $sul\bar{u}$  part of a street, CT XII 15a 24.
- 317¹  $par\bar{a}$ 'u strip off. mu-da-an-tar = ipru'uma K 41 II 7.
- 320<sup>1</sup> pussu destruction CT XII 15 II 49.
- 3251  $qas\bar{a}su$  see Delitzsch HW under  $qas\bar{a}su$  and CT XVII 35, 65.
- 327<sup>1</sup> rakānu, tar = ša al-tar ra-ka-nu ie. tar = altar in sense of rakānu (?) CT XII 15b 50.
- 340 burruhu (V).
- $340^1$   $tar-tar-ru = kab\bar{a}bu$  burn, add Rm. 344 rev. 2.
- 340<sup>2</sup> tar-tar-du (Semitic!) K 3688 obv. 27 (DA, 110); K 3939 obv. 10 (DA, 110); K 258 obv. 30. (S. A. Smith, Miscel. Texts 23) (V).
- 340³ tar-ru- $da = par\bar{a}su$  ZA X 197, 14 : tar-ru-da- $kan = par\bar{a}su$  ibid. 13. Cf. CT XVII 17, 27.
- 341 Add IV R 55a 2; CT XXIII 4, 7.
- 342 Add King, Magic no 12, 10; CT XVII 24, 199.

### AN.

- 344  $AN = ia^{3}u$ , cf. NI with sign name iau and phonetic value ia.
- 353 katu hamtu ki CT XII, 4b 3.
- 3601 an-ba (?) (mul) Thompson, Reports 232, rev. 1 (V).
- 361<sup>1</sup> an-na (im) susikhu K 55 rev. 8.
- 361<sup>2</sup> an-na-an-na = šakikiš SBH 39, 5, anna oblique case of anni or annu high, ef. an-nu CT XV 11, 24.
- $361^3$  an-na-nam = šamû SBH 30, 8.
- 3614 an-na-ù-ku (giš) = giššimmaru, K 165 rev. 9.
- $362^1$  an-bar = parzillu HW 539b.
- 3631 an-bar (šim) an aromatic plant CT XVII 24, 201.
- 363<sup>2</sup> an- $g\acute{u} = nalba\check{s}$   $\check{s}am\acute{e}$  II R 50, 31; V 39, 46; II 47, 34 f. an-gu: dialectic an-ma and an-ku cf. KB VI 1, 417; also Br. 489.
- 363<sup>3</sup> an-usan =  $šim\bar{e}tan$  SBH 105, 8.
- 3651 an-i-zi (arhu) a month name, CT VIII 42 B 11.
- 367 anta šub a malady, cf. LSS II, p. 90 note 1 and Leander, Lehnwörter p. 29; also Meissner, Suppl. 12b.
- 3711 an-dah-tag-sar K 9284 obv. 45 (DA 77) (V).
- 372 muşlalu, resting place: same ideogr. for sun-dog ie. an-de = side-sun, see Kugler, Sternkunst, Taf. I.
- 376 lamma as fem. lamaštu VAB I 194 x 1 : ZA XVIII 196 sal d. lamma. Pl. lamašāti VA Th. 670 rev. 2. AN-KAL = form, statue, read by Delitzsch an dunāni, but Zimmern dûtu, Šurpu II 88.
- 379<sup>1</sup> an-zak-kàr = dimtu beam, MVAG 1905, 4, 45. Cf. n° 399 and King, Ham, n° 98, 42: CT IV 10, 7.
- 385<sup>1</sup> an-ud = sagbanu, a loan-word from sag-ba-na(d) Br. 3537; syn. of mamîtu curse, ZA X 199, 18.
- 3871 an-ner = şêru field, HW 557b; bûl an-ner = beasts of the field, King, Mag. 27, 10.
- 3881 an-'u = šalahtu holy place CT XVI 14b 30 : XV 26, 6.
- 388² an-bul = šuklûverdure SBH 7, 26. See nº 1138.
- 394 ninkiliti so Jensen KB VI 1, 537 : add K 2169 obv. 8 (S. A. Smith, Miscel. Texts).

### KA.

- 401 buşurtu = Br. 523 partial payment (?), so JAOS XXVII 298.
- 415 ka-tar =  $rak\bar{a}nu$ . Cf. M<sup>s</sup> 103b al-tar =  $rak\bar{a}nu$  cf. above 328<sup>1</sup>.
- 415<sup>1</sup> ka-sil-z $u = dal\bar{a}lu$  King, Magic n° 50, 27.
- 4171 KA-an-usan = šittu CT XVI 27, 20 and variant, note 3: in Sum. udi, cf. line 20.
- 426 kaparru, loan-word for shepherd. ka-ba-ra CT XV 19, 15.
- 4261 ka-bar (še), Šam. VIII 4; IX 75; X 32; XI 73 and DA 59, 4 (V).
- 4271 ka-mun- $(gi\check{s})$ -akkil  $(\check{s}am)$  K 4152 obv. I  $10 = aban \ gab\hat{\imath}$ .
- 429 ka-gi-in or ka-ka-gi-na = tamû kittu command righteousness, IV R 9 rev. 5/6: Ham. Code V 20-33: Hunger, Becherwahr-sagung 73. Cf. Th.-Dangin ISA 267 note 6.
- 431 ka-si-si = šakamumu be hushed, IV R 30b 5 : ASKT 125, 15.
- $432^{1}$  ka-tab-tab-ba = irbittu public square, CT XVII 1, 4.
- 432<sup>2</sup> ka-ab- $gaz = d\hat{a}ku$  cf. nº 1765 : in CT XV 20,26 a title of Nergal.
- 433 Cf. 414.
- 436<sup>1</sup> ka-dŭ-u = pīt pī, 79-7-8, 68 in Ведоць, Cat. IV 1705 : IV R 25b 64. Zіммевы in Nöldeke-Denkschrift 961.
- 444 ka-gub = patānu and naptanu ZA XVII 202. Cf. Gudea Cyl. A 19, 26.
- 447<sup>1</sup> ka-zal = ša' $\bar{a}lu$  SBH 38, 24, cf. Babyl. II 91, ta $\check{s}iltu$ .
- 447<sup>2</sup> ka-gud (said of an animal) K 2169, obv. 13 (S. A. SMITH, Miscel. Texts 20) (V).
- 4501 ka-lig  $(galu) = \bar{a}\check{s}ipu$ , see Pinches in PSBA 1896 Dec. ka-lig-ga (urud) = urudu ZA X 206.
- 457<sup>1</sup> ka-ra-din = kurullu, kiššu, nadahbu names of grains, 81-4-28 in JRAS 1905.
- 461¹ gù-ma-ma = šašû, gù-in-ma-ma = išassi BAV 620, 12.
- 4631 ka-šu-tag = labān appi Ham. Biling. II 11 ka-šu ģa-ra-ab-taggi-ne = appašina libbinaka.
- 4632 ka-šu-lug-(ga) =  $reh\hat{u}$  bewitch, release, CT XVI 5, 177 cf. balag 4, 130.
- 464 Add  $g\hat{u}$ - $\hat{g}$   $\iota$ -ra-ab- $\hat{s}\hat{a}g$ - $\hat{g}$ -gi-ne =  $li\hat{s}temigaku$  Ham. Let. 60 II 5.

- 467 \*\*samme pašittu (?) (L) Cf. II R 49 d 11 : K 6690 obv. 7 (Craig, AT 32), (V).
- $473^1$  ka-ar-im-zu = šarrakitu SBH 106, 51.
- 4732 ka-sá-i-de-sáb-ba (dingir) = Tammuz, SBH 67, 17; IV 30 nº 2 a 18; CT XV 20, 6.
- 474 Add Šurpu 9, 26.

<sup>\*</sup> Continued in Babyloniaca II4.

## PAUL GEUTHNER, 68, RUE MAZARINE, PARIS

En préparation pour paraître chez moi en octobre :

# EARLY SUMERIAN PSALMS

Text in transliteration with translation, critical commentary and introduction

# BY

### STEPHEN LANGDON

These psalms will include the entire collection of Sumerian hymns in Cuneiform Texts part XV and a selection from Sumerisch-Bahylonische Hymnen by Reisner, text in transcription, translation and commentary with introduction. Especial notice will be taken of the hymns on the amatu or "word nidea and the Tammuz hymns.

GIRON (Noël). Légendes coptes. Fragments inédits, publiés, traduits, annotés, par N. G., avec une lettre à l'auteur par E. Revillout. VIII, 81 pp. gr. in-8, 1907. . . . 5 fr. 00

1: Entretien d'Eve et du serpent. — II: Le sacrifice d'Abraham. — III: Histoire de Marina. — IV: Histoire des filles de Zénon. — V: Histoire de la fille de l'empereur Basilisque.

L'introduction est un essai sur l'origine des légendes coptes.

# GRAMMAIRE COPTE

Avec Bibliographie, Chrestomathie et Vocabulaire PAR ALEXIS MALLON, S. J.

La présente grammaire est la première qui paraisse en langue française. Elle a pour objet direct le dialecte bohairique et ne donne de l'égyptien que ce qui est indispensable pour l'intelligence du copte, car elle s'adresse au débutant et ne suppose aucune connaissance préalable de l'une ni de l'autre langue. Elle vise avant tout à faciliter le travail de l'etudiant au moyen de tableaux synoptiques et d'une méthode claire et commode. La plupart des exemples sont pris de l'Ecriture sainte et en particulier du Pentareuque (edition P. de Lagarde). Ils ont été tires aussi des publications de MM. Francesco Rossi et Ignazio Guidi.

# GRAMMAIRE ÉTHIOPIENNE

Avec Chrestomathie et Vocabulaire

ACCOMPAGNÉE d'un APPENDICE BIBLIOGRAPHIQUE et d'un DOUBLE INDEX

PAR M. CHAINE, S. J.

1 vol. in-8, 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr.

Amener le débutant à faire le plus pratiquement et le plus tôt possible des lectures raisonnées de textes, telle a été l'intention de l'auteur. Dans ce but, il s'est appliqué à diviser son travail d'une façon simple et logique et dans la rédaction il a toujours visé à la clarté. Les points qui constituent la caractéristique de la langue éthiopienne sont tout spécialement étudiés; partout de nombreux exemples viennent à l'appui des règles. Dans sa chrestomathie l'auteur a gradué les textes, en les analysant et les annotant, afin de diriger l'élève dans ses premiers exercices de traduction.

Deux index et les tableaux complets des paradigmes forment un fascicule spécial annexé à l'ouvrage.

# REVUE DES ÉTUDES ETHNOGRAPHIQUES ET SOCIOLOGIQUES

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

### ARNOLD VAN GENNEP

La Revue des Etudes Ethnographiques et Sociologiques paraîtra à raison de 12 fascicules par an.

Par sociologie, nous entendons l'étude de la vie en société des hommes de tous les temps et de tous les pays; par ethnographie, plus spécialement la description de leur civilisation matérielle. Le champ de la Revue est donc vaste. L'on y admetra également des travaux sur l'archéologie, le droit comparé, la science des religions, l'histoire de l'art, etc., et l'on y fera appel aux branches spéciales comme l'égyptologie, l'assyriologie, l'orientalisme, etc. L'anthropologie proprement dite, ou étude anatomique des variétés humaines, ne rentrera dans notre cadre que dans la mesure où elle permet de définir le rapport qui pourrait exister entre des races déterminées et leurs civilisations; il en sera de même pour la linguistique, dans la mesure où elle permet de déterminer l'évolution des institutions et des idées, Il se dessine d'ailleurs, ces temps derniers, une direction nouvelle en linguistique à laquelle La Revue des Etudes Ethnographiques et Sociologiques compte collaborer effectivement.

Nous attribuerons une grande importance à la rubrique Bibliographie, qui comprendra des analyses critiques, de courts comptes-rendus, les sommaires de revues et les titres des livres reçus. Il sera possible ainsi d'être tenu rapidement au courant des publications d'ordre ethnographique, sociologique, archéologique, linguistique, etc.

Abonnement: France, 20 fr. - Etranger, 22 fr. - Année écoulée, 30 fr.

- Nº 1: J. G. Frazer: St George and the Parilia. Maurice Delafosse: Le peuple Siéna ou Sénoufo. Charles Boreux: Les poteries décorées de l'Egypte prédynastique. Analyses: J. B. Pratt, The psychology of religious belief (Goblet d'Alviella); Koch-Grunberg, Südamerikanische Felszeichnungen (A. van Gennep); G. Jacob, Geschichte des Schattentheaters (id.). Notices bibliographiques. Sommaires des Revues. Chronique.
- Nº 2: Andrew Lang: Exogamy. Maurice Delafosse: Le peuple Siéna ou Sénoufo (suite) Gabriel Ferrand: Note sur le calendrier malgache et le Fandruana. Analyses: R von Lichtenberg, Beiträge zur ältesten Geschichte von Kypros (A. J. Reinach): R. Dussaud, L'ile de Chypre particulièrement aux âges du ruivre et du bronze (id.); E. Pechuel-Loesche, Volkskunde von Loango (A. v. G.); Fr. S. Krauss, Das Geschlechtsleben der Japaner (id.); G. Friedberici, Die Schiffahrt der Indianer (id.). Notices bibliographiques (C. Mondon-Vidailhet, A. J. Reinach, A. v. G.). Sommaires des Revues.
- N°3: A. VAN GENNEP: Une nouvelle écriture nègre; sa portée théorique.—GAUDEFROY-DEMOMBYNES: Rites, métiers, noms d'agent et noms de métier en arabe. A. Werner: Some notes on the Bushman race. MAURICE DELAFOSSE: Le peuple Siéna on Sénoufo (suite). Gabriel Ferrand: Note sur le calendrier malgache et le Fandruana (suite). Analyses: Huntington, The Pulse of Asia (A. v. G.); Fynn, The American Indian as a product of environment (id.); Faitlovitch, Proverbes abyssins (R. Basset); Galtier, Copticaarabica, I (id.); Burrows, The Discoveries in Crete et Mosso, Excursioni nel Mediterraneo (A. J. Reinach). Notices bibliographiques (M. Delafosse, G. Ferrand, Ch. Montril, A. v. G. Sommaires des revues.) Chronique.

T. S T. Philol.

# **BABYLONIACA**

# ÉTUDES DE PHILOLOGIE ASSYRO-BABYLONIENNE

PUBLIÉES AVEC LE CONCOURS DE

### MAXIMILIAN STRECK ET STEPHEN LANGDON

PAR

### CH. VIROLLEAUD

### Tome II — FASCICULE 4

| MAX. STRECK, | Lexikalische Studien: III die Wurzeln ra'ābu   |      |     |
|--------------|------------------------------------------------|------|-----|
|              | und rābu : b) רוב (c) רוב (רב פו יויב פו       | ages | 209 |
| _            | Nachträge zu Lexikal. Stud. I-III              |      | 233 |
|              | Toffteen's Researches in Assyrian and Babyl-   |      |     |
|              | onian Geography, bespr. von M. Streck          |      | 243 |
| A. UNGNAD,   | Ein Leberschau-text aus der Zeit Ammişaduga's. |      | 257 |
| ST. LANGDON. | A lament to Enlil and its later redactions     |      | 275 |
| _            | Sumerian-Assyrian vocabularies (continued)     |      | 282 |

avec une planche

25912931

PARIS
LIBRAIRIE PAUL GEUTHNER

68, RUE MAZARINE, 68

1908

### PRINCIPAUX COLLABORATEURS

MM. Boissier, A. (Genève); Delitzsch (Berlin); Fossey (Paris); Hilprecht (Philadelphie); Hommel (Munich); Hrozný (Vienne); Jastrow (Philadelphie); Jensen (Marburg); Johns, C. H. W. (Cambridge); King, L. W. (Londres); Langdon (Oxford); Le Gac (Poitiers); Meissner (Breslau); Muss-Arnolt (Belmont, Mass. U. S. A.); Pélagatud, (Lyon); Pinches (Londres); Prince, J. D. (New-York); Sayce (Oxford); Streck (Würzburg); Thompson, R. C. (Chicago); Thureau-Dangin (Paris); Ungnad (Berlin); Virolleaud (Lyon); Winckler (Berlin); Zimmern (Leipzig).

Les "Études de philologie assyro-babylonienne " paraissent, sans périodicité fixe, par fascicules d'au moins 4 feuilles in-8°.

Il paraîtra un volume chaque année.

Le prix de souscription pour chaque volume est de 18 fr. — Les années écoulées sont portées à 25 fr. — Seuls les acquéreurs de la collection entière bénéficieront du prix de souscription pour les années écoulées.

Nos collaborateurs ont droit à 25 tirages à part.

Prière d'adresser les manuscrits et tout ce qui concerne la rédaction à M. Ch. Virolleaud, 29, rue d'Enghien, Lyon,

et les livres et revues, ainsi que les abonnements à M. P. Geuthner, 68, rue Mazarine, Paris  $6^e$ .

## LEXIKALISCHE STUDIEN

VON MAXIMILIAN STRECK.

III.

Die Wurzeln ra'ābu und rābu\*.

הוב (d

Wir haben im Assyrischen zwei verschiedene Wurzeln בזה anzusetzen, die bei Delitzsch, H. W. 614 und M.-Arnolt, Diet. 948 in eine einzige zusammengeworfen sind, nämlich 1) בזה I = "unruhig, stürmisch sein; erzittern, erbeben "und 2) בזה II = "ruhig sein oder werden, vergehen, erlöschen und ähnl. "Im Folgenden sollen die für diese beiden Wurzeln zu Gebote stehenden Belege gesichtet und besprochen werden.

1) דרב I = " unruhig, stürmisch sein; erzittern, erbeben. -

Der Stamm I 1 liegt bisher nur im Präter, vor und zwar in astrologischen Texten, nämlich einmal in den III R 60-61 edirten Tafeln der zu einem grossen astrologischen Werke gehörigen Serie UD  $AN^{tu}EN$ -LIL und dann in den von Thompson gesammelten Reports of the Magicians and Astrologers (Lond. 1900).  $ir\bar{u}b$  erscheint entweder phonetisch als i-ru-ub oder ideographisch mit SU geschrieben<sup>1</sup>; das Stellenmaterial

<sup>\*</sup> Vgl. oben S. 177.

<sup>1.</sup>  $\check{SU} = r\bar{a}bu$ , eine Gleichung, die durch den Vergleich der einzelnen Stellen völlig gesichert gelten kann, fehlt noch in Brünnow's und Fossey's Ideogrammsammlungen; Meissner's SAI reichen in der Ende Dezember 1907 erschienenen 4. Lieferung erst bis BU.

ist nachstehendes¹: ri-i-bu i-ru-ub d. h. (wenn in dem und dem Monat) ein Erdbeben stattfindet, (so wird das und das der Fall sein): III R 61, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 60 a; 3, 7, 11b; III R 62, 7b. Th. N° 266 A = K 813, 1a; Th. 267 = K 124, 12a. - ri-i-bu  $\check{S}U^{ub} = ir\bar{u}b$ : III R 51, N° V = Th. 266 = K 779, 7a. - KI (= ersitu) i-ru-ub d. h. (wenn) die Erde erbebt, (so etc.): III R 51, N° V = Th. 266 = K 779, 3b; Th. 265 = 82, 5-22, 61, Zl. 1; Th. 267 = K 124, 14a. - KI  $\check{S}U^{ub} = ersitu$   $ir\bar{u}b$ : Th. 264 = 83, 1-18, 287, 1b; III R 51, N° V = Th. 266 = K 779, 1b. - KI (= ersitu) ru-ub². Th. 272 C = K 8391, 5a; 2, 3b. - .... i-ru ub (vorher ri-i-bu oder KI = ersitu zu ergänzen): Th. 264 = 83, 1-18, 287, 8a; Th. 265 C = 82, 5-22, 68, Zl. 1.3; Th. 266 A = K 813, 4a. - i-ru-ub-u-ni (Plur.): Th. 264 = 83, 1-18, 287, 6b.

Aus dem Vergleich der einzelnen Texte, in denen ersitu irūb mit  $r\bar{\imath}bu$  irūb und  $ir\bar{\imath}b$  selbst mit  $in\bar{\imath}b$  promiscue wechselt, ergebt sich, wie schon Thompson, a. a. O. II, p. lxxxi erkannt hat, dass ersitu irūb und  $r\bar{\imath}bu$  irūb ganz synonyme Ausdrücke sein müssen und dass  $r\bar{\imath}bu$  die gleiche Bedeutung wie  $n\bar{\imath}bu$  = " ins Schwanken geraten, erbeben » besitzen muss.

Die wohl noch ursprünglichere Bedeutung "unruhig sein, stürmisch sein " ist gleichfalls in den astrologischen Reporten zu konstatiren, nämlich in der Ausdrucksweise  $\bar{u}mu$  (UD)  $ir\bar{u}b$  (ŠU): Th. 256 C = K 853, 4a; Th. 257 = 81, 7-27, 19, 2a; Th. 258 = Sm. 1043, 2a; Th. 259 = K 715, 2a; Th. 262 = K 854, 5a, wofür einmal die phonetische Schreibung [ $\bar{u}mu$ ] i-ru-ub: Th. 256 B = KK 1323 + 1327, 2a begegnet.  $\bar{u}mu$   $ir\bar{u}b$  wird hier kaum etwas anderes bedeuten können, als "der Tag ist bewegt d. h. windig, stürmisch. " Womit Thompson, a. a. O. LXXX seine Uebersetzung "the day is dark " begründen will, bleibt mir rätselhaft³. Der Infinitiv ra-a-bu bildet in K 5448a, Zl. 5 =

<sup>1.</sup> Die Stellen III R 61-62 und III R 51, N° V sind schon bei Delitzsch, aber ohne jeden Versuch einer Erklärung, registrirt.

<sup>2.</sup> ru-ub kann hier dem Zusammenhange nach nicht Imperativ sein, wie man der Form wegen annehmen möchte, sondern Permansiv; wohl Vulgärform für klassisches  $r\bar{a}b$ .

<sup>3.</sup> Im Glossar bei Thompson fehlen die Stellen für  $\bar{u}mu$   $ir\bar{u}b$  sowohl unter  $r\bar{a}bu=$  'to quake' als auch unter einem angeblichen  $r\bar{a}bu=$  'to be dark'.

CT XIX 15 zusammen mit ra-a-du eine Gruppe; als Ideogramm entspricht dem ra-a-bu: ... (?) ZU; vielleicht ist davor noch ein anderes Zeichen zu ergänzen¹; vgl. auch Meissner, SAI 83. ra-a-bu bedeutet hier sicher = "zittern, erbeben"; dies ergibt sich sicher aus der Zusammenstellung mit ra-a-du²; eventuell könnte auch ra'abu =  $28_2$ 7 gemeint sein; vgl. auch oben S. 182.

II 1. Infinitiv rubbu, vertreten durch die Stelle der Mardukhymne K 3351 = Craig, Relig. texts I, pl. XLIII 17a : ša tam-tim gal-la-ti i-sa-am-bu-i ru-ub-bu-sa = "des wogenden Meeres Unruhe tritt ein ", wörtl. "dessen Unruhe erzittert"; i sambu' rubbu mithin eine ähnliche

Deswegen vermisst man sie wohl auch bei M.-Arnolt, Dict. Bei letzterem, p. 949a, ist übrigens für  $r\bar{a}bu$  I = 'sinken (von Gebäuden etc.), beben (von der Erde)' zu streichen die Stelle K 2852 + K 9662 = Winckler, Forsch II 42, col. IV 19: alu Ša-ni-ni a-a ir-r[u-ub], ein Stadtname, der sicher bedeutet: 'Ein Ebenbürtiger (d. h. ein Feind) möge nicht [die Stadt] betreten': also von  $er\bar{e}bu$ ! Dass  $r\bar{a}bu$  auch = 'sinken' (von Gebäuden etc.) bedeutet, wie M.-Arnolt annimmt, dies geht aus keiner mir bekannten Belegstelle hervor.

1. Vgl. aber ZU = i - ri - ib (K 4350, col. I 45) und dazu unten S. 230 u. 231, Anm. 1. 2. ra-a-du ist durch BUL-BUL ausgedrückt; dieses Ideogramm dient sonst für  $n\tilde{a}$ šu ( $\mathbf{U}$ ) = 'in Schwanken geraten, erbeben'; für BUL bezw. BUL-BUL= nāšu, vgl. Delitzsch, HW. 454b; Brün. 10288; Virolleaud 10288; Fossey 4915 und 4917 ( $nu\check{s}\check{s}u$ ). Die Bedeutung dieses ra-a-du ist also sicher = 'zittern, erbeben'; die Wurzel ist entweder als 777 oder wohl besser in Hinblick auf hebr. רעד, arab. عد, VIII = ' beben ' als אן zu bestimmen. Von diesem  $r\bar{a}du$ bezw.  $ra'\bar{a}du$  hat man dann das Subst.  $r\bar{a}du = '$  Gewittersturm, Gewitterregen' abzuleiten; Belege für letzteres bei Delitzsch, HW. 602; M.-Arnolt, Dict. 954; vgl. ferner Bu. 88,5-12,77, col. VI 11 (s. BA III 248, Anm.) :  $m\tilde{e}$ butuqtu u ra-a-du. Bei Gesenius-Buhl<sup>14</sup> 699 wäre ra'ādu als sicher bezeugt nachzutragen. Sollte die assyr. Wurzel als 777 (dann blosse Spielform zu hebr.arab. 777; vgl. assyr. ra'ābu neben rābu) anzusetzen sein, dann müsste ein אר als Stamm für i-ru-ud-du (Var. i-ru-du) : Šurpu II 58 aufgestellt werden. ZIMMERN, Beitr. z. Bab. Rel. I 5; 76 übersetzt fragend 'verfolgen'. Vielleicht darf aber doch für rādu I 1 intransitive und transitive Bedeutung (ähnlich hebr. "III = 'erregt sein' und 'aufregen') angenommen werden; dann wäre die Spaltung einer assyr. Wurzel rādu nicht nötig, indem man dann an der betreffende Stelle der Surpu-serie 'in Zittern, Beben, Unruhe, Furcht versetzen oder ähnl. ' übersetzen könnte [S. Nachtrag S. 237].

3. isambw, Präs. von  $sab\bar{w}$  I, dessen Bedeutung jedoch, gegen die bisherigen Uebersetzer der Hymne, nicht als 'überwältigen' oder 'beschwichtigen', son-

dern viel eher als 'zittern' anzusetzen sein wird. Man beachte dafür Zl. 14 der VON SCHEIL in Recueil XVI 34 mitgeteilten Inschrift eines im Louvre befindlichen Dämonenkopfes, die soeben FRANK, Babyl. Beschwörungsreliefs (Leipz. 1908, S. 81, Anm. 4) in ergänzter und verbesserter Gestalt vorlegt. ZIMMERN bringt bei Frank, a. a. O. 82, Anm noch drei weitere Nachweise für dieses sabū I bei. Ein sabū II 'trinken' = hebr. \$20 (aus dem Assyr. entlehnt?: KAT<sup>3</sup> 650) ist als Verbum bisher nicht zu belegen, sondern nur das dazugehörige sabū 'Sesamwein' = arab, 'Wein' (FRANKEL, die aram, Fremdw. i, Arab. 157). Oder \* sabū II = hebr. \$22 denominirt von sabū 'Sesamwein'? Belege für letzteres Wort s bei Delitzsch, HW. 489; Meissner, Suppl. 70; M.-Ar-NOLT, Dict. 745. Es findet sich namentlich auch in dem Namen des Gulatempels in Babylon Bit-Sa-be; vgl. dazu Hommel, Grundriss 313; 382, wo noch die Stelle Reisner, Hymn. VIII (p. 144), Zl. 4, sowie die Personennamen Arad-i'u Bit-sa be und Tab-šar-Bit-sa-be (TALLQVIST, Neubab, Namenb. 297 b, der fälschlich sa had liest) nachgetragen werden könnten. Einen ganz ähnlichen Namen, wie dieser babylonische Tempel, führte vielleicht ein Heiligtum in Širpurla, E-ti-ra-aš (Th.-Dangin, VAB I 270, Index), falls tiraš wirklich semitisch ist und dann mit Huber, Pers. Nam. a. d. Zeit d. Kön. v. Ur u. Nisin 181, wo tiraš deifizirt erscheint, mit hebr. שורה (Most' kombinirt werden darf; also ein 'Mosthaus' neben einem 'Sesamweinhaus'.

rituellen Vorschriften (Vornahme von Beschwörungen), die nach einem stattgefundenen Erdbeben zu vollziehen sind.

Für das Substantiv rību sind schon im Vorausgehenden jene Stellen, wo es in Verbindung mit Verbalstämmen der gemeinsamen Wurzel (irūb, irtūb) auftritt, gegeben worden. Von Thompson's Reports kommen ausserdem noch in Betracht :  $N^{\circ}$  264 = 83, 1-18, 287 Zl. 1 : ina eli ri-i-bi ša šarri etc.;  $N^{\circ}$  266 A = K 813, 1b;  $N^{\circ}$  267 = K 124, 11b; No 265 B = K 12281, 1a : ri-i-bu. Von Harper's Briefen gehört hierher ausser dem schon oben zitirten Text Br. M. 83, 1-18, 37 = HARP. No 355. Rev. 6, 131 noch Sm 1368 = N, 357, 13a,  $r\bar{t}bu =$ " Erdbeben " liegt dann wohl auch vor in der Inschrift Aššurrēšiši's (III R 3, N° 6, Zl. 9): ina ri-i (Var. caret)-be e-nu-hu =  $\cdot$  [der Tempel], welcher zur Zeit Salmanassar's, des Königs von Assyrien, infolge eines Erdbebens verfallen war  $n^2$ . Ferner wird  $r\bar{\imath}bu = -$  Erdbeben n anzunehmen sein in dem von Boßser edirten Omentext Rm 2, 103; siehe Doc. Assyr. rel. aux Prés. p. 11 und vgl. dazu Boissier's Behandlung des Textes in Choix d. text. rel. à la Divinat. I 190. Zl. 15 desselben lautet : šumma di-hu NA innamir (ŠI) ri-bu di-hu  $rab\bar{u}^{\dot{u}} = u$  wenn sich eine Vertiefung des (Leber-) Gallenblasenganges zeigt, so wird ein Erdbeben eintreten, (und zwar dann, wenn es sich um) eine grosse Vertiefung (handelt) 3. Schliesslich sei noch auf die Wortliste II R 35, N° 3 = CT XVIII 6 = KK 52 etc., Obv. 38 hingewiesen, wo ein ri-i-bu

- 1. Teilweise behandelt von Behrens, Assyr.-Babyl. Briefe 95, wo aber die Bedeutung von  $r\bar{\imath}bu$  die Zimmern in Anm. 4 bei Behrens, a. a. O richtig gibt nicht erkannt ist.
- 2. 'Erdbeben' für *ri-i-be* vermutete schon Rost in MVAG II 168. Die Lesung und Uebersetzung in Budge-King's *Annals of kings of Assyria* I, p. 21 : *ri-i-bit* = 'the street' ist jedenfalls abzulehnen. In ZA XVIII 162 schwankte ich noch bezüglich der Erklärung dieser Stelle.
- 3. Die Deutung dieses Omens ist im Anschlusse an Jastrow's eingehende Untersuchungen über die in den Leberschautexten vorkommenden Kunstausdrücke, wodurch uns das Verständnis dieser Litteraturgatung erst wirklich erschlossen wurde, gegeben. Ueber  $d\bar{\iota}hu=$  'eine Vertiefung', wie sie bei allen Bestandteilen der Leber vorkommen kann, vgl. Jastrow, Retig.~Babyl. II 235, Anm. 6 (S. 237), 285 $^{10}$ ; 287 $^{6}$ ; für NA= 'Gallenblasengang's. Jastrow, a. a. 0. II 234 $^{13}$ ; 282 $^{7}$ : 285 $^{7}$ . [Für  $d\bar{\iota}hu$  vgl. noch diese Zeitschrift 272, für NA S. 262 f. VIROLLEAUD].

durch AN-NUN-GAL erklärt wird; da unmittelbar vorher Synonyma von  $ra'\bar{a}bu$  I = "unruhig sein, zittern, erregt sein etc." behandelt werden (siehe dazu oben S. 178), so könnte man hier ein  $r\bar{\imath}bu$  = "Beben, Zittern" vermuten¹; andrerseits legt es aber die entsprechende ideographische Gruppe AN-NUN-GAL nahe, an die Wurzel  $rab\bar{u}$  = "gross sein" zu denken;  $r\bar{\imath}bu$  wäre dann eine Form wie  $b\bar{u}nu$ ,  $m\bar{\imath}nu$  u. a.; ich möchte letzterer Erklärung den Vorzug geben.²

In den verwandten Sprachen erscheint die dem assyr. ברות I entsprechende Wurzel, mit Ausnahme des Aramäischen, als ברות Die in ihnen entwickelten Bedeutungen lassen sich unschwer auf den Grundbegriff des "Unruhigseins, sich Erregens zurückführen. Im Syrisch. haben wir  $r\bar{a}b$  (med. u) = "lärmen, schreien ";  $raub\bar{a}$  = "Lärm". Im Arab. entspricht -1) (med. i) = "unsicher machen "; -1) = "Beunruhigung. Zweifel ", -1) = "Unruhe, Angst, Verdacht u. ähnl. "
Hebr. ברות = "hadern, streiten ", wozu auch ברות Eng verwandt ist natürlich assyr. ברות I mit der oben (S.178 ff.) behandelten Wurzel באם III = "unruhig sein, zittern, etc."

- 1. So Jensen, ZA I 10, der  $r\bar{\imath}bu$  als das urweltliche Meerungetüm, synon. Tiāmat, hebr. 277 (eigtl. Toben) erklärte. Auch ich neigte früher (ZA XVIII 162) mehr dieser Ansicht zu.
- 3. Belege für يبة gibt Nöldeke, 5 Mo'allaqat II 84 = Sitz. Ber. d. Wien. Akad. d. Wiss. 1900, Bd. 142.
- 4. Die scheinbaren Spielformen mit 7 als mittlerem Radikal beruhen doch wohl auf falscher Textüberlieferung; vgl. dazu Nöldeke, Beitr. z. semit.

2) ביב II = " ruhig sein oder werden, vergehen, erlöschen und ähnl. »

In Betracht kommen hier in erster Linie eine Reihe von Stellen der religiösen Poesie, vor allem eine bilingue Hymnenserie, zu welcher der Nergaltext K 69 als Original und die von Reisner edirten Hymnen als Duplikate aus griechischer Zeit gehören, ferner die Ištargebete Sm. 954 und Br. M. 26187, der Mardukhymnus K 3351 und die Bēlit-hymne K 257. Die betreffenden Stellen dieser Texte verdienen deswegen eine eingehendere Untersuchung, weil man nämlich zunächst versucht sein könnte, das in ihnen begegnende rābu zu in I unruhig sein, erzittern etc. zu stellen, wie dies auch thatsächlich mehrfach geschehen ist. Ein befriedigender Sinn würde sich durch eine derartige Interpretation gewiss ergeben; dass es sich aber trotzdem in den fraglichen Stellen nicht um in, sondern um in II in der oben angenommenen Bedeutung handeln kann, ergibt sich aus folgenden drei Thatsachen:

- a) aus dem Umstande, dass als Ideogramm für  $r\bar{a}bu$  in Reisner's Hymnen (incl. K 69), sowie in Sm. 954 das Zeichen SIG + SIG = DUB fungirt.
- b) aus dem Parallelismus, in dem rābu in Reisner's Hymnen (incl. K 69), im Sm. 954 und Br. M. 26187 mit narātu steht und
- c) aus der Verwendung ein und desselben Ideogrammes für  $r\bar{a}bu$ ,  $nar\bar{a}tu$  und  $has\bar{u}$  in K 257.

Diese drei Punkte sollen im Folgenden näher erläutert werden.

- Ad a) Abgesehen von  $r\overline{a}bu$ , ist  $D \ \dot{U}B$  vor allem als Ideogramm für nachstehende Wörter bezeugt :
  - 1) nāhu = " ruhig sein oder werden, sich beruhigen ; : Br. 7028.
  - 2)  $nap\bar{a}su =$  « zerschmettern, erschlagen » : Br. 7029 und vgl. Br. 7037  $(D\acute{U}B-D\acute{U}B=itpusu)$ .

Sprachwiss. 41; ebenso wenig kann der Eigenname הרבביל für eine hebr. Wurzel רבביב (siehe Gesenius-Buhl 682b) geltend gemacht werden; zur Erklärung dieses Namens beachte man PRATORIUS' Ausführungen in ZDMG 57, 782.

- 3) pašāhu = "sich besänftigen, sich beruhigen ": Br. 7030.
- 4)  $tar\bar{a}ku =$  schlagen und zerschlagen (vgl. dazu Jensen, KB VI, I 421) : Br. 7032.
- 5)  $kam\bar{a}ru$   $(D\acute{U}B-D\acute{U}B)=$  "zu Boden werfen, niederwerfen "1 : Meissn. 5038.

Die Äquivalente von  $D\tilde{U}B$  sind also lauter Wörter, die entweder den intransitiven Begriff des "sich Beruhigens "oder den transitiven des "zur Ruhe Bringens " (durch Niederschlagen, zu Boden werfen und ähnl.) besitzen. Es wird daher gewiss auch das durch  $D\tilde{U}B$  ausgedrückte  $r\bar{a}bu$  eine ganz ähnliche Bedeutung haben.

Ad b)  $r\bar{a}bu = D L'B$  steht, wie unter b hervorgehoben wurde, häufig mit  $nar\bar{a}tu$  in Parallelismus. Dieser Umstand lässt den Schluss gerechtfertigt erscheinen, dass wir es mit zwei bedeutungsverwandten Wurzeln zu thun haben. Man hat deswegen mehrfach, indem man  $r\bar{a}bu = DUB$  als T "erzittern" fasste, auch  $nar\bar{a}tu$  mit einem ähnlichen

1. Die Grundbedeutung mit Meissner-Rost, Bauinschr. Sanheribs 35 wohl 'bedecken': daher kamāru = 'Netz': ganz analog katāmu und sapānu = 'bedecken'; dann 'niederwerfen, überwältigen' (katimtu = Netz) und möglicherweise auch  $ha\check{s}\tilde{u}$ ; siehe unten S. 220, Anm. 1. Die begriffliche Entwicklung von 'bedecken' zu 'überwältigen' ist auch in anderen Sprachen nachweisbar; vgl. z. B. obruere = ' überschütten, überdecken' und ' überwinden'; consternere = 'streuend bedecken, zudecken' und (wenn auch seiten) 'niederwerfen, niederstrecken, besiegen'. Der Bedeutungsübergang innerhalb des Assyrischen erklärt sich dadurch, dass das Bild des Vogelstellers zu Grunde liegt; man vgl. die Ausdrücke sahäpu und katämu kīma huhari bezw. huhariš = ' wie eine bezw. mit einer Vogelschlinge bedecken' (s. Delitzsch, HW. 272). Der Fallstrick (šuškatlu) und das Fangnetz (alluhappu) sind Waffen, deren sich die Götter und bildlich auch Könige in der Schlacht bedienen; vgl. z. B. MVAG VIII 171, Obv. 34; Rev. 4. (Waffen Ninib's); daher Redensarten wie šuškallu sahip māt nukurtim u. ähnl. (s. Del., HW. 694), kuttumu kīma šēti (šētu = 'Netz'; s. Del., HW. 636), sahāpu kīma sapari (Del., HW. 493); man vgl. ferner die Phrase ša nuballušu ... šuparuruma = 'dessen Fangnetz sich ausbreitete über etc.': Tiglathp. I, Annal. VII 57 (und dazu meine Bemerk. in ZA XVIII 178). Zur Illustration diene die Darstellung auf der Vorderseite der sog. Geierstele, wo der Gott Ningirsu in der Rechten an einem Griff ein gewaltiges Netz hält, in dem sich die Haufen der Erschlagenen drängen (dazu die Inschrift col. 17,9 = VAB I 15).

Ausdruck, so. z. B. mit "erschüttern  $^{1}$  wiedergegeben. Dass das Zeichen  $D\acute{U}B$  nicht für eine derartige Bedeutung des fraglichen  $r\bar{a}bu$  spricht, dies ist soeben gezeigt worden. Aber auch das für  $nar\bar{a}tu$  konsequent gebrauchte Ideogramm  $S\acute{I}G$  (Zeichen PA) — siehe Br. 5583; VIROLLEAUD 5583 = MEISSN. 3922 und 3960 — dient sonst keineswegs für Wurzeln, denen eine Bedeutung wie "unruhig sein, erzittern oder ähnl." zukommt. Unter den durch  $S\acute{I}G$  ausgedrückten assyrischen Wörtern seien folgende hervorgehoben:

- $\dot{SIG} = 1$ )  $zar\bar{a}bu =$  "einengen": Br. 5593 und 5594; Meissn. 3915.
  - 2)  $mah\bar{a}su = \text{** schlagen, zerschlagen **}: Br. 5576 und vgl. 5626 (tamhusu); Fossey 2696 = Meissn. 3949.$
  - 3)  $nad\bar{u} =$  "niederwerfen, zerstören" : Br. 5580; vgl. noch Meissn, 3969.
  - 4) nakāsu = "abhauen, abschlagen ": Br. 5581.
  - 5)  $nas\bar{a}hu =$  "herausreissen, gewaltsam entfernen, ausrotten ": Br. 5610 und vgl. 5605 (SlG-ZI).
  - 6) pašāhu = "sich besänftigen, sich beruhigen": Br. 5584; Fossey 2697 = Meissn. 3924.
  - 7) šahāhu II, 1 = "beengen, bedrängen" und wahrscheinlich auch "niederwerfen": Br. 5587.
  - 8) šahāţu = "abziehen, abreissen" : Meissn. 3930 = Fossey 2699; und vgl. auch Br. 5623.
  - 9) *šuharruru* = « still, ruhig sein oder werden, erstarren »²; dazu das Substant. *šaharratu*: Br. 5588 und vgl. Br. 5624; Fossey 2688 = Meissn. 3963 (SÌG-SÌG).
  - 10) *šuqam(m)umu*, mit ganz ähnlicher oder gleicher Bedeutung wie *šuharruru*<sup>2</sup>: Br. 5591; dazu *šaqummu (SÌG)*:

<sup>1.</sup> So z B. auch Zimmern in 'Der alte Orient' VII, No 3, 22 (Uebersetz. von Sm. 954, Zl. 44 and 46).

<sup>2.</sup> Zur Bedeutung von *šuharruru* und *šuqam(m)umu* vgl. Jensen, KB VI, I 354 (gegen Delitzsch, HW. 650; 686); für *šuharruru* vgl. auch Schulthess, *Homonyme Wurzeln im Syrisch*, S. 78.

Br. 5589; Meissn. 3931 — Fossey 2700 und 2702, sowie *šaqummatu (SÌG-SÌG)* : Br. 5625; Meissn. 3964 — Fossey 2701.

- $\hat{SIG}$ - $\hat{SIG}$  = 1)  $ha\tilde{su}$ : Br. 5616; s. dazu unten S. 220, Anm. 1.
  - 2) katāmu = "bedecken, überwältigen " : Meissn. 3965 (*šutaktumu*).
  - 3) nasāhu = « setzen, legen » : Fossey 2687 = Meissn. 3959.
  - 4)  $nat\bar{u}=$  "schlagen, niederschmettern" : Br. 5620 und vgl. 5603; Meissn. 3958.
  - 5)  $r\bar{a}bu = B_R$ . 5615; s. dazu unten.
  - 6)  $rap\bar{a}su = \text{schlagen, zerschlagen, dreschen}_r : Br. 5621.$
  - 7) šāpu = "treten, niedertreten, überwältigen ": VIROLLEAUD 5570" = MEISSN. 3962 = Fossey 2692-26942 und wohl zu kombiniren mit Fossey 2679" = MEISSN. 3928.

Man beachte ferner  $\dot{SIG}$ - $KAN = sap\bar{a}hu$  "auflösen, zu Nichte machen": Meissn. 3940-3942.

- 1. Für  $s\bar{a}pu$  ( ) das in Delitzsch's HW. fehlt, in Meissner's Supplem. 91 (anders in SAI) noch als  $sab\bar{u}$  erscheint, vgl. Zimmern, Götting. Gel. Anzeig. 1898. S. 825; Böllenrücher, Gebete u. Hymn. an Nergal 41; Perry, Hymn. u. Geb. an Sin 39 (mit Zusatzbemerk. Zimmern's). Zu derselben Wurzel gehört wohl auch  $s\bar{e}pu=$  'Fuss', zu dem  $s\bar{a}pu$  vielleicht im Verhältnis eines Denominativums steht. Mit  $s\bar{a}pu$  darf wohl auch jüd.-aram. und syr. Thu, Nebenform: Thu, = 'abreiben, zerreiben' kombinirt werden; hebr. Thu ist seiner Bedeutung nach unsicher; nur an einer Stelle würde 'zermalmen' gut passen.
- 2. VIROLLEAUD'S  $a\bar{s}\bar{a}bu$  ist in  $\bar{s}\bar{a}pu$  zu verbessern. Fossey N° 2692-2694 sind in eine N° zu vereinigen; N° 2692 und 2693 bei Fossey, der das eine Mal  $\bar{s}ab\bar{a}ru$ , das andere Mal  $\bar{s}ab\bar{u}$  liest, sind identisch; es handelt sich ja um ein und dieselbe Belegstelle! Solche Versehen und sonstige Irrtümer (vgl. auch Anm. 3) sind leider in Fossey's Liste ziemlich zahlreich vertreten; die ganze Arbeit wurde von ihm offenbar überhastet.
- . 3. Fossey, der *šabu* als Aequivalent annimmt, bietet dieselbe Stelle zweimal. Es ist ihm entgangen, dass IV R 15 Add., Obv. col. I 65-66 = CT XVI 43, Zl. 62-63.

Wie die vorstehende Zusammenstellung zeigt, wird das Ideogramm  $\dot{SIG}$  ganz speziell für solche Wörter verwandt, welche den Begriff des "Niederlegens, Niederwerfens, Überwältigens, Vernichtens," in sich schliessen oder die intransitive Bedeutung: "ruhig werden, sich beruhigen » besitzen. Beide Bedeutungen lassen sich sehr wohl zu einander in engere Beziehung setzen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass mit dem "Niederlegen, Niederwerfen etc.," im letzten Grunde nur " ein zur Ruhe bringen "beabsichtigt wird". Mithin wird auch für  $\dot{SIG}$  = narātu eine den sonstigen Äquivalenten dieses Ideogrammes nahe verwandte Bedeutung anzunehmen sein. Dies hat schon Jensen in Kürze, von den gleichen Erwägungen ausgehend, in KB VI, I 512-513 betont, narātu I 1 demnach etwa = "bewegungslos, regungslos, still, ruhig sein " und vielleicht auch " vergehen " und II 1 = " in Bewegungslosigkeit, Unthätigkeit versetzen, erstarren machen oder ähnl. » bedeuten2. Delitzsch's Erklärung dieser Wurzel in HW. 481 als " vielleicht schwer, schwerfällig sein oder werden - bezw. (in II 1): « erschweren, Beschwerde bereiten, belästigen, drangsalieren, plagen u. dgl. "bedarf also der Korrektur.

 $\operatorname{Ad} c$ ) Als weitere Stütze für die Annahme einer Synonymität der Wurzeln  $r\bar{a}bu$  und  $nar\bar{a}tu$  gesellt sich endlich der bemerkenswerte Umstand hinzu, dass an einer Stelle  $r\bar{a}bu$  und  $nar\bar{a}tu$  durch das gleiche

1. BÖLLENRÜCHER, *Hymn. an Nergal* 42 verkennt das Bindeglied, das zwischen Wörtern wie  $n\bar{a}hu$ ,  $pa\bar{s}\bar{a}hu$  einerseits und  $nad\bar{u}$ ,  $mah\bar{a}su$  andrerseits vorhanden ist. Es handelt sich eben im einen Falle um intransitive, im anderen um transitive Begriffe.

2. Dagegen spricht auch nicht die von Behrens bei Böllenrücher, a. a. O. 42 herangezogene Stelle des Briefes K 1132 = Harp. No 605,9: a-na šarri bēli-ia la ŭ-na ri-fi (di), was Behrens übersetzt: 'ich wollte den König, meinen Herrn, nicht stören'. Einer solchen Auffassung widerstreitet schon die Verwendung der Praeposit. ana, statt des zu erwartenden Akkusativ's. Entweder ist zu übersetzen: 'Ich will für meinen Herrn König keine Ruhe (Stillstand, nämlich in der Arbeit) eintreten lassen' oder wenn wir annehmen, dass II 1 daneben auch und vielleicht speziell in der durch die Briefliteratur repräsentirten Vulgärsprache, in intransitivem Sinne verwandt werden konnte, würde die Version lauten müssen: 'Ich werde für meinen Herrn König nicht ruhig, regungslos d. h. unthätig sein.'

Ideogramm, nämlich durch das vorher besprochene SIG, erklärt werden. In der von Haupt in ASKT 126. Nº 21 edirten Bēlit-Hymne K 257 heisst es Zl. 50: a-šib pa-rak-ki i-ru bu-u-ni, i-hi-šú-ni i-nar-ra-ţú(du)-ni[m]; im sumerischen Teil entspricht allen drei Verben die Gruppe mu-un-da-ab-SIG-SIG, woraus wir auf die nahe Begriffsverwandschaft der besagten drei Verba schliessen dürfen. Der Begriff von narāṭu wurde bereits untersucht. i-hi-šú-ni ist am besten von einem Stamm tertiae infirmae abzuleiten und dann gewiss, mit Jensen, KB VI, I 513 zu hebr. Turt = « schweigen, sich unthätig verhalten » zu stellen¹.

1. Ein hasū II wird vielleicht durch die Stellen Meissner, APR 70 (N° 89, 26) und Tallovist Maqlü 5,35 repräsentirt, wofür Meissner (vgl. dessen Supplem. 36) eine Bedeutung 'bedrängen, erwürgen 'statuirt. Man könnte aber an den genannten Stellen auch recht gut die Lebersetzung 'den Garaus machen, vernichten wählen, womit sich der Begriff des zur Ruhe bringens verbinden liesse. In diesem Falle wurde eine Spaltung der Wurzel hasu nicht notwendig werden; nur müsste dann für I 1 von  $haš\bar{u}$  sowohl transitive als intransitive Bedeutung angenommen werden, eine Forderung, die durch den Hinweis auf analoge Beispiele innerhalb des Assyrischen in ihrer Berechtigung gestützt werden könnte. Man beachte auch, dass hebr. Turi im Hiph. beruhigen ' und 'unthätig sein bedeutet. Zu hašū = 'vernichten oder ähnl.' - mag dasselbe nun mit  $has \bar{u}=$  'sich unthätig verhalten' zusammenhängen oder nicht möchte ich das Adjektiv hasū stellen. dessen Bedeutung, wie schon Delitzsch. HW. 294 fragend erwägt, wohl 'finster, umwölkt' oder ähnl. sein muss. Die Grundbedeutung darf vielleicht durch 'bedeckt' bestimmt werden; dies könnte aus den ideographischen Gruppen, die für hasū, nämlich SU-US-RU, sowie für das Synonyme uppū, ŠU-UŠ und ŠU-ŠU-RU (DELITZSCH, HW. 112a) in Verwendung sind, erschlossen werden, indem das Hauptelement ŠU sonst als Ideogramm für katāmu = 'bedecken, überwältigen' (Br. 10831; Virolleaud 10831; Fossey 5102 und 5104), sahāpu = 'niederwerfen, überwältigen' (Br. 10839; VIROLLEAUD 10839; Fossey 5102a; 5105).  $pas\bar{a}su=$  'tilgen, austilgen' (Br. 10838).  $tab\bar{a}ku=$ 'ausgiessen, ausschütten' (Fossey 5106) fungirt; ŠU-ŠU-RU ist ausserdem nicht nur =  $\nu pp\bar{u}$ , sondern auch =  $kat\bar{a}m\nu$ ; s. Br. 10849. Dass sich aus dem Begriff des Bedeckens mehrfach sekundär jener des Niederwerfens, Vernichtens entwickelt, wurde schon oben S. 216, Anm. 1 hervorgehoben. Also  $ha \dot{s} \bar{u} =$ 1) 'bedecken, überwältigen, niederwerfen, zur Unthätigkeit zwingen ': 2) 'sich unthätig verhalten, schweigen '? Bezüglich  $haš\bar{u}=$  'bedecken' könnte auch noch auf Craig, Relig. texts I, pl. XLVI 13 : i-haš-šu kakkabu = 'der Stern verfinstert sich (eigentl. wohl, wegen uppü, 'bedeckt sich') verwiesen werden. Bemerkt sei bei dieser Gelegenheit, dass auch das SU-E in der babylon. Chronik B col. III 31 etwas wie 'niederwerfen' bedeuten muss; also vielleicht: ina sahāp (oder katum) ilu išāti (NE) imūt ut = 'er starb am Hitzschlag (?, so: DELITZSCH, Sächs. Ges. d. Wiss. 1906, Bd. XXV, No 1).

Eine solche Bedeutung passt vortrefflich für ein Synonymum von narāţu.

Und was schliesslich den Sinn der dritten Verbalform, i-ru-bu-u-ni, anlangt, so wird sich derselbe von jenem der beiden anderen auf keinen Fall wesentlich unterschieden haben. Als Wurzel kann nur  $\Box$  in Betracht kommen; denn da einerseits  $r\bar{a}bu$  ( $\Box$ ) =  $D\check{U}B$  vergehen, ruhig sein etc. andrerseits  $r\bar{a}bu = D\check{U}B$  in Parallelismus mit  $nar\bar{a}tu = S\check{I}G$  regungslos, still sein steht, so muss die der Form i-ru-bu-u- $ni = S\check{I}G$  zu Grunde liegende Wurzel identisch sein mit  $r\bar{a}bu = D\check{U}B$ ; die Wurzel  $er\bar{c}bu$ , die an und für sich formell auch möglich wäre<sup>1</sup>, scheidet daher aus.

Die Uebersetzung der betreffenden Zeile unserer Hymne hat deshalb zu lauten: "Die in Heiligtümern wohnen, sind ruhig, schweigen, sind regungslos "; wir haben also eine Häufung synonymer Ausdrücke, ein Erscheinung, die in der assyrischen Poesie keineswegs vereinzelt dasteht<sup>2</sup>.

Als Resultat der vorliegenden Untersuchung ergibt sich meines Erachtens so gut wie sicher die Erkenntnis, dass in den oben (S. 215) namhaft gemachten Stellen der religiösen Literatur nicht  $r\bar{a}bu$  I = "unruhig sein, erzittern etc.", sondern nur ein  $r\bar{a}bu$  II = "ruhig sein, vergehen u. ähnl, "konstatirt werden kann.

In den Reisner'schen Hymnen begegnen von diesem  $r\bar{a}bu$  II sowohl Stamm I1 als II 2; das Stellenmaterial ist folgendes<sup>3</sup>:

I 1: i-ru-ub-bu: Reisn. p. 6, 17. 9, 88. 10, 152. 78, 11.

II 2 Prs: ú-rab-bu: 7, 13; 23 (wohl so zu ergänzen). 27, 8, 32, 44. — ú-ra-ab-bi: 115, 23. — ú-ra-bi: 17, 18a.

- 1. erebu nehmen Br. 5615 und D. Prince (s. nächste Anm.) an.
- 2. Die Uebersetzung von D. Prince im Journ. of the Americ. Orient. Soc. Bd. 24, 114: 'the royal beings (dwellers in palaces) enter before me, hasten unto me, afflict me', welche auch Jastrow, Relig. Babyl. I 540 adoptirt hat, erscheint nach obigen Ausführungen als ganz verfehlt i-hi-šū-ni leiten Prince und Jastrow irrtümlich, gleich Br. 5616, von hāšu (📺 🗂) = 'eilen 'ab, wogegen ja formell nichts einzuwenden wäre. Aber die ideographische Schreibung spricht gegen leztere Wurzel.
  - 3. Man vgl. Virolleaud 7031 = Meissn. 5033.

Prt.: ú-ri-ib: 107, 6b. — Inf.: ru-ú-bi: 104, 25.

Partiz.: mu-rib-ti: 109, 62. — Adverb.: ra-bi-iš: 38, 10.

Nur sumerisch :  $D\acute{U}B$ - $D\acute{U}B$  bezw.  $D\acute{U}B$  allein : 16, 18, 46, 13; 14; 22, 127, 23.

Ueberall steht hier  $r\bar{a}bu$  in Parallelismus mit  $nar\bar{a}tu = SIG$ ; der Zusammenhang ist immer der gleiche; als Beispiele seien zwei Stellen aus Hymne N° 4, p. 9, 87 und p. 10, 152; 154, sowie eine aus N° 8-10, Zl. 11; 13 p. 17 ff mitgeteilt:

- 9, 88 : ina a-ma-ti-šu e-liš šamē e ina ra-ma-ni-šu-nu i-ru-ub-[bu].
  - = 4 auf sein Wort hin vergehen (oder verlöschen, eventuell auch : werden ruhig) oben die Himmel von selbst. »

Diese Stelle kehrt gleichlautend im alten Nergaltext K 69, Zl. 35 wieder<sup>1</sup>.

- 10, 152, 154 : ina a-ma-ti-ka [šamēe] i-ru-ub-bu ina a-ma-ti ilu MU-UL-LÍL-LÁ ir-si-te i-nar-raṭ
  - = " Durch dein Wort vergehen (oder verlöschen; event.: werden ruhig) die Himmel.

Durch das Wort Mullila's wird ruhig (erstarrt; vielleicht auch : schwindet hin) die Erde. "

Nº 8-10, Zl. 11, 13 : a-ma-at ša e-liš šam $\bar{v}^e$   $\acute{u}$ -[rab]-bi.

a-ma-at ša šap-liš ir șitim<sup>tim</sup> [ú]-nar-raț.

= "Das Wort, welches droben die Himmel vergehen macht (bezw. verlöschen macht oder in Ruhe versetzt). Das Wort, welches drunten die Erde in Ruhe versetzt (oder: schwinden macht?)2

Analog sind dann auch die Stellen 104, 25 : ša-me-e ina ru-ú-bi, irși-tim ina nu-ur-ru-ți(di) und 109, 62 : mu-rib-ti šamē mu-nar-rit-ti irșitim<sup>tim</sup> zu fassen.

Ganz ähnlich heisst es im Ištargebet Sm. 954 (s. Delitzsch, AL<sup>3</sup> 134 ff):

<sup>1.</sup> Edirt von Craig in ZA X 276 ff; vgl. auch Böllenrücher, a. a. O. 85.

<sup>2.</sup> Mit 'vergehen' und 'dahinschwinden' übersetzt BANKS, Sumer.-Babyl. Hymnen 1897, S. 15; 17 und 19 rābu bezw. narātu.

Zl. 44 :  $\check{s}am\check{e}^e\,\acute{u}$ -ra-ab (al-DUB). ir-ṣi-tum  $\acute{u}$ -nar-raṭ (al-SÌG).

Zl. 46: mu-rib-bat (al-D $\acute{U}B$ -D $\acute{U}B$ )  $šam\bar{e}^e$ . mu-nar-ri-ta-at (al-SiG-SiG) ir,itimtim.

In einem weiteren Ištargebete Br. M. 26187 = King, Tabl. of Creation II, pl. LXXVI lesen wir:

Zl. 20 : a-na hi-is-sat šú-me-ki šamūŭ u irșitimtim i-ru-ub-ma

Zl. 21 :  $il\bar{a}ni^{pl.}i$ -ru-bu i-nar-ru-țu iluA-nun-na-ki.

— "Beim Gedanken an deinen Namen vergehen (bezw. verlöschen oder werden ruhig) Himmel und Erde.

Die Götter erstarren (werden ruhig), bewegungslos sind die Anunnaki "1.

Schliesslich ist noch eine Stelle des Mardukhymnus K 3351 = Craig, Relig. texts I, pl. XLIII anzuführen :

Zl.  $8: [\check{s}]a \ a-na^2 \ ta-ha-zi-\check{s}u \ \check{s}amu^n \ i-ru-ub-bu$ 

= "bei dessen (nämlich Marduk's) Schlacht der Himmel vergeht", (event. auch "verlöscht", oder "ruhig wird, erstarrt").

Der Stamm II 1 von TIT zeigt den in I 1 liegenden intransitiven Begriff in transitiver Wendung; mithin = "in Ruhe versetzen"; dieser, wie ich annehmen möchte, primäre Begriff erscheint dann in folgenden speziellen Bedeutungsschattirungen ausgeprägt: "unterdrücken, auswischen, vertilgen, vernichten, niederwerfen" und vielleicht auch "auslöschen".

Was die Bedeutung « auslöschen » anlangt, so wurde dieselbe schon oben als für Stellen der Reisner'schen Hymnen eventuell mit in

- 1. Die Uebersetzung dieses Passus in King's, Tahl. of Creation I 227, der rāhu mit 'to quake, to tremble', narāṭu mit 'to falter' (vgl. auch glossary p. 263) wiedergibt, sowie jene Zimmern's in 'Bibel u. Keilinschr. '(1903) S. 36 und Jastrow's in Relig. Babyl. II 67, die beide mit 'zittern' bezw. 'beben' operiren, bedarf also der Revision.
- 2.  $[\check{s}]a$  a-na ist am Anfang nach King's neuer Ausgabe des Textes (Creation I 206) gegen Craig zu lesen.

Betracht kommend notirt. Sie ist dann vielleicht auch mit Delitzsch. HW 615a in IV R 8, Zl. 3; 6a = Šurpu V/VI 177; 180 : išāta ašrupu ú-ra-a-ba bezw. ú-rab-bu-u = "das Feuer, das ich angezündet, lösche ich aus "1 zu konstatiren. Freilich würde man auch ganz gut mit "unterdrücken "2 auskommen. Der gleiche Passus findet sich in dem Beschwörungsfragment K 4415 = II R 51, N° 1 Rev. 19 = ZK II 320 (Neuedition Jensen's) : išāta aš-ru-pu ú-rab-bi.

Die Bedeutung "auswischen » ist für Zimmern, Ritualtafeln N° 46-47, Stück I 13 anzunehmen, wo es heisst : šú-luh-hi tu-rab-ba-ma = "Du sollst die Besprengungen auswischen »<sup>3</sup>.

Mit "vertilgen, vernichten, niederwerfen " ist  $r\bar{a}bu$  in einigen Stellen der assyrischen Königsinschriften wiederzugeben. Es sind folgende: 4

Assurnāṣirpal, Annal. I 20; III 127: mu-rib<sup>5</sup> an-nun-te = " der den Widerstand vernichtet (niederwirft) ".

Sargon, Cylinder-Inschr. 19: mu-ri-ib  $m\bar{a}iu$   $B\bar{\imath}t$ - $Humr\bar{\imath}a$  rapši und Sarg., Pavé des portes IV 22: mu-rib  $m\bar{a}tu$  Amatti etc. = " der niederwirft das weite  $B\bar{\imath}t$ - $Humr\bar{\imath}a$  bezw. Amatti etc.

Sanherib, Lay. 38, 14 : ú-ri-ib-bu<sup>6</sup> temmenša = " (der Fluss Tebilti, der des Palastes) Fundament vernichtet hatte."

Schiesslich seien noch einige Belegstellen besprochen, die bei Delitzsch und Muss-Arnolt unter II 1 eingereiht erscheinen,

- 1. Auch hier sind die Uebersetzungen King's in *Creation* I 207; Jastrow's in *Relig. Babyl.* I 495, Martin's in *Text. relig.* (1903) I 159 und Hehn's in BA V 329, wo überall  $r\bar{a}bu$  durch 'erzittern, erbeben 'erklärt wird, zu ändern.
- 2. Delitzsch's Bemerk. a. a. O., dass man statt u-rab bu-u u-rab bu erwarte, ist hinfällig ; das lange u erklärt sich als überhängender Vokal des subordinitten Satzes.
- 3. So erklärt Zimmern, Beitr. z. Bab. Rel., S. 76 (Glossar) unser Verbum; a. a. O. 35 übersetzt er 'dämpfen'.
- 4. Diese Stellen, mit Ausnahme von Sarg. Cyl. 19, schon von Delitzsch, HW. 615 a gebucht und richtig gedeutet.
  - 5. Zu col. I 20 bietet der grosse Monolith die Var. ri-ib.
  - 6. So auch Sanh. Bell. 47; Sanh. Rass. 74: ú-ri-bu; Sanh. Kuj. 3, 31: ú-rib-bu.

welche aber teils ganz ausscheiden, teils rücksichtlich ihrer Deutung und der Ansetzung der zu Grunde liegenden Wurzel unsicher sind.

In Wegfall kommt einmal die von Delitzsch, HW. 615a und M.-Arnolt, Dict. 949a registrirte Stelle der sogen. Glossenliste VR 40, N° 1, 16 c d: TE = ru-ub-[bu?]\frac{1}{2}. Schon in Pinches Ausgabe ist das zweite Zeichen als unsicher characterisirt; dass aber nicht ru-ub-bu hier vorliegen kann, lehrt das ganz \(\text{ahnliche Vokabular Br.}\) M. 92691 (= CT XII 11), wo, wie in VR 40, N° 1, \(\text{Aquivalente von } TE\), und zwar so ziemlich in der gleichen Anordnung, aufgez\(\text{ahll twerden.}\) Dort steht an der entsprechenden Stelle (Rev., Zl. 12a) aber nicht ru-ub-bu, sondern ru-uš-š\(\text{u}\cdot u.^2\)

Nicht hierher gehört ferner die von M.-Arnolt unter rābu II 1 = "austilgen, vernichten" gebuchte Stelle aus dem eine Götterbilder-Beschreibung enthaltenden Texte K 2148 = ZA IX 122 = CT XVII 42 ff. Col. III 8 umschreibt M.-Arnolt, im Anschlusse an Bezold, ZA IX 118, folgendermassen: ina ki-la-te-ša a-ka-la na-šat-ma a-na pī-ša ú-rib. Die gleiche Lesung bietet Thompson in seiner Bearbeitung dieser Inschrift nebst folgender Version<sup>3</sup>: "in her two hands (?) she holds food which she puts into her mouth ". Hiergegen ist zu bemerken, dass die Lesung ú-rib sehr unwahrscheinlich erscheint; ein Präterit. ist hier gar nicht zu erwarten. Ich lese statt ú-rib ú-kal II 1 von 515 = "halten" und übersetze: "In ihren beiden (Händen?) trägt sie Speise, (dieselbe) in der Richtung nach ihrem Munde haltend."

Ganz unsicher rüchsichtlich ihrer Erklärung bleibt noch die Stelle des Briefes K 359, 18 ff. = III R 37, 39 ff. = G. SMITH, *Hist. of Assurb*.

<sup>1.</sup> An und für sich würde die Gleichung  $TE = r\bar{a}bu$  II1 nur eine weitere Bestätigung für die oben festgelegte Bedeutung dieser Wurzel liefern; denn TE dient auch als Ideogramm für  $n\bar{a}hu$ ,  $pas\bar{a}hu$ ,  $bull\bar{u}=$  'vernichten',  $nis\bar{u}=$  'herausreissen, entfernen' u. ähnl, also für die gleichen oder wenigstens für begrifflich sehr nahe stehende Wörter, die daneben auch durch DLB bezw. SLG ausgedrückt werden.

<sup>2.</sup> Vgl. ferner TE-TE =  $ru\check{s}\check{s}\bar{u}$ : Delitzsch, HW. 629 b; Fossey 3815. Die Bedeutung ist vielleicht mit Delitzsch als 'durch Verläumdung zu Grunde richten oder ähnl.' zu bestimmen.

<sup>3</sup> In 'The Devils and evil spirits in Babylonia', II 150.

252 = S. A. Smith, Assurb. II 51 (pl. XV): "wenn sie aber den Fluss überschritten haben (bezw. auch : überschreiten werden) at-ta ri[ ]¹ ina libbišunu ri-i-ba  $n^2$ .

Nicht viel anzufangen ist auch mit dem tu-ra-a-ba der Paradigmaliste V R 45, col. V 14; denn diese Form könnte sowohl von I und II, als auch von קרב ja schiesslich auch von abgeleitet werden, obgleich allerdings letztere Wurzel weniger in Betracht kommt, da die Verba med. R im Stamm II 1 die unkontrahirten Bildungen bevorzugen.

Zur Wurzel ברו II ist auch das Substantiv. rību zu stellen, womit bei Gestirnen der Gegensatz von niphu = "Aufleuchten, Aufgang "ausgedrückt wird. Es kann die Bedeutung also nur "Verlöschung, Verschwindung, Untergang "sein. So ist im grossen Abū Habba-Cylinder Nabūnā'id's (V R 64) col. II 34; III 18 vom Aufgehen und Untergehen (ina ni-ip-hi ù ri-ba) des Šamaš die Rede. In der astrologischen Berichterstattung Thompson (Reports of the Magic. and Astrol.) N° 272 = K 8713, Rev. 5 heisst es vom Stern SAG-ME-GAR, dem Juppiter: a-na ri-bi-šu il-lak = "er geht zu seinem Verschwinden "d. h. er geht unter."

Stellen wir nun און I und II mit den für beide nach vorliegender Untersuchung sich ergebenden Grundbedeutungen: I = "unruhig sein etc." und II = "ruhig sein etc." gegenüber, so zeigt sich klar erkennbar die Thatsache, dass wir es hier mit einer sog. gegensinnigen

<sup>1.</sup> Ob hier ri-[i-bu] ergänzt werden darf, ist äusserst fraglich; die Anfangsspuren des zweiten Zeichens in S. A. Smith's Ausgabe deuten auf HAL bezw. auf ein grösseres, mit HAL beginnendes Zeichen hin.

<sup>2.</sup> Delitzsch fasst ri-i-ba als Imperativ; es könnte aber auch ein Permansivum vorliegen; in beiden Fällen würde es sich aber dann um eine Wurzel handeln.

<sup>3.</sup> Die beiden Belege schon bei M.-Arnolt, Dict. 949 b. Vgl. ferner Virolleaud, Šamaš XIII 43. — Ueber das von Delitzsch, HW. 615 unter The eingereihte Wort ru-ub-tum: VR 47, 35 a vgl. oben S. 195.

Wurzel zu thun haben. Solche gibt es bekanntlich in allen Sprachen. Unter den semitischen Idiomen weist das Arabische den grössten Reichtum in dieser Hinsicht auf; die arabischen Philologen haben den Begriff des  $\check{\omega}$  allerdings über Gebühr ausgedehnt; gar manche Wörter und Redensarten, die sie als unter diese Rubrik fallend betrachten, entpuppen sich bei näherem Zusehen als nur scheinbar enantiosematische Begriffe. Innerhalb des Assyrischen wüsste ich, ausser  $r\bar{a}bu = 17$ , nur noch  $\check{s}ar\bar{a}qu$  I ="schenken  $_{\circ}$ : II ="stehlen  $_{\circ}$  als antiphrastische Wurzel namhaft zu machen.  $^{1}$ 

1. Davon zu trennen sind solche Wurzeln', die erst sekundär antiphrastischen Charakter annahmen, wie z. B.  $nad\bar{u}$ , dessen Grundbegriff' werfen' sich einerseits zu 'niederreissen, zerstören', andrerseits zu 'gründen' entwickelte.

## c) = " vergelten, ersetzen ".

In den Wörterbüchern von Delitzsch, Meissner und Muss-Arnolt fehlt diese assyrische Wurzel noch. Ihre Existenz ist aber jetzt durch den Hammurabi-Codex völlig gesichert. In ihm begegnet 14 Mal die unkontrahirte Form des Präs. von I 1: i-ri- $ab = *irajab^1$  und einmal (col. XV 21) der Infinitiv ri-a-ba-am. Die Bedeutung kann, wie auch alle Erklärer richtig annehmen, nur " vergelten, ersetzen " sein.

Behrens hat dann in WZKM XIX 393-394 auf K 3364=CT XIII 29, Obv. 19 aufmerksam gemacht, wo mit einer wahrscheinlichen Ergänzung zu lesen ist: a-na e-peš li-mut-ti-k[a damiq]tu? ri-ib-šu = "Deinem Feinde (wörtl.: dem, der dir Böses thut) vergilt mit [Gute]m "."

In der Fortsetzung von K 3364, nämlich in den dazu gehörigen Duplikaten (s. auch Anm. 2) K 7897 = Macmillan, BA V 622 + Br. M. 33851 = King, Tabl. of Creation II 64 kommt rābu = "vergelten" noch zwei Mal vor, zuerst in Rev. 8: ul ṭa-a-bi eli 'du Šamaš i-ra-ab-šu lum(?)-nu = "it is not plaising to Šamaš, he will requit him with evil" und dann ganz ähnlich in Rev. 12: ṭa-a-bi eli 'du Šamaš i-ra-ab³-šu du-[un-qa?] = "it is plaising to Šamaš, he will requit him [with good?]".4

Hierher gehört ferner eine Stelle aus dem von Winckler in *Altorient*. Forsch. II 30 ff. in Transkription mitgeteilten Assarhaddontexte K 2852 + K 9662, Zl. 16 desselben lautet : as-su istenen hal-qu mun-

- 1. Man s. die Belege bei HARPER, the code of Hamm. 182.
- 2. Dieser, für die vorchristliche Zeit etwas befremdende Satz,in dem gewissermassen falls die allerdings naheliegende Ergänzung [damiq]tu richtig ist die Feindesliebe empfohlen wird, entstammt einer merkwürdigen Tafel, die eine Sammlung von Weisheitssprüchen nebst Vorschriften für einen guten Lebenswandel enthält. Ergänzt wird K 3364 durch die oben erwähnten Texte Br. M. 33851 + K 7897, die Duplikate zu ersterem darstellen. Die ganze Inschrift besitzt für die Beurteilung der Ethik der Babylonier hohen Wert.
  - 3.  $ra \cdot ab$ : K 7897; rab: Br. M. 38851.
- 4. Ich habe hier die Uebersetzung MacMillan's in BA V 560 (dazu note auf p. 562) adoptirt.

*nab-tu mār*  $m\bar{a}tuA$ *ššur C-a-a*<sup>1</sup> ri*-bi-šu lu-ri-ib* = "wegen des davon gelaufenen Assyrers will ich hundert ersetzen ".

Neben  $r\bar{\imath}bu =$  "Vergeltung, Ersatz" scheint auch das Femin.  $r\bar{\imath}btu$  mit der gleichen Bedeutung im Gebrauche gewesen zu sein. Man beachte dafür folgenden Passus des schon vorher zitirten Textes K 7897, Obv. 6-7 = K 3364, Rev. 5-6:

ša ākil qarṣi qabū limutti ina ri-ba-a-ti ša <sup>ilu</sup> Šamaš ú-qa-`-a-ú

= "Him, who slanders (and) speak evil with its recompense will Šamaš visit (?)² his head. "

So übersetzt Macmillan in BA V 559;  $r\bar{\imath}b\bar{a}ti$  fasst er (s. auch note auf p. 561) als Plur, von  $r\bar{\imath}btu$  "recompense, compensation".

Der Stamm I 2 ist, wie ich glaube, in der Aufschrift zweier kleiner babylonischer Grabkegel, VAT 3114 nebst Duplikat 3117, zu konstatiren, welche zuerst Delitzsch in Mit. d. Deutsch. Orient-Ges. N° 11, 15 ff. besprochen hat und die jetzt im Originaltext in « Vorderasiat. Schriftdenkm. d. kgl. Mus. zu Berlin » I, N° 54 veröffentlicht ist. Es heisst da Zl. 9 ff.: « Wer dieses lesen und nicht missachten, sondern also sprechen wird: 11 kimahmi anīam 12 ana ašrišumi lūtēršu 13 gimil īpušu 14 li-ir-ti-ib-šú = « diesen Sarg will ich an seine Stelle bringen: dem möge (der betreffende Gott) vergelten oder vielleicht: dem möge vergolten werden. » Die passivische Wendung würde am besten passen; aber gegen ihre Wahl kann der Umstand, dass sonst, so viel ich sehe, das Ifteal nie Passivbedeutung besitzt, entgegen gehalten werden.

- 1. Statt  $\alpha$  bei Winckler, a. a. O. 30 ist auf Grund der Anm. auf S. 44 wohl  $\alpha$ - $\alpha$  zu lesen.  $\alpha$ - $\alpha$  gegenüber dem sonst hinter Zahlwörtern bezeugten  $\alpha$ - $\alpha$ n ist auffällig;  $\alpha$   $\alpha$  doch wohl nur, falls wirklich das Original so bietet, ein Schreibfehler; man beachte, dass in der vorhergehenden Zeile 15 derselben Inschrift L (50)- $\alpha$ - $\alpha$ n steht.
- 2.  $\dot{u}$ -qa-'- $\dot{u}$  wohl II, 1 von  $q\bar{a}$ ' $\ddot{u}$  (הקל) = 'warten, erwarten'. Mithin wird man am besten übersetzen: 'Šamaš wird mit seinen Vergeltungen dessen (des Verläumders) Haupt erwarten.' Mit der sehr unsicheren Stelle Numeri 25, 4: הוקל ראשים, die Macmillan zum Vergleiche heranzieht, lässt sich nicht viel anfangen.

In vereinzelten Fällen kam sie vielleicht doch vor; ein solcher Ausnahmefall könnte auch in IV R 19, 16 b: lim-te-is-si = « es werde gewaschen » vorliegen; vgl. Delitzsch, Gram.² 238, der übrigens auch (wie in HW 420) erwägt, ob dieses limtessi nicht als II 2 zu erklären ist.

Delitzsch, der in MDOG N° 11, 5 irtib fragend mit "belohnt werden wiedergibt, in Abh. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. Bd. XXV (1906), N° 1, S. 28 auf eine Version ganz verzichtet, meint an letzterer Stelle, dass dieses irtib eventuell auch in der babylonischen Chronik B, col. II 20: .... ir-tib-ma Marduk-aplu-iddin u .... (Zl. 21) hubut māti-šu ihtabat zu erkennen sei. Bei der Verstümmlung des Textes lässt sich aber leider nicht entscheiden, ob ir-tib = "er vergalt " in den Zusammenhang passt.

Delitzsch, HW 618 bucht unter און lediglich die Stellen der bilinguen Paradigmenliste K 4350 — II R 11 — Наирт, ASKT 45 ff.

Col. I, Zl. 41-45 dieses Textes lauten:

$$egin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline in & ZU = il\text{-ma-ad} \\ in\text{-}zu & U\check{S} = il\text{-ma-du} \\ ZU = \acute{u}\text{-}da\text{-}ap\text{-}pi \\ ZU^1 = i\text{-}ri\text{-}ib \\ \hline \end{array}$$

Auf diese Gruppe folgen in Zl. 46-50 abwechslungsweise *ú-da-ap-pu-ú* und *i-ri-bu* (Zl. 46; 48) bezw. *i-ri-ib-bu* (Zl. 50); die sumerischen Äquivalente dieser letzten Zeilen sind abgebrochen.

i-ri-ib muss wohl eine ähnliche Bedeutung wie ud(t)appi besitzen. Ein tu-dap-pa findet sich auch in der Paradigmenliste VR 45, col. IV 46. Die Wurzel wird als NET(D) anzusetzen sein; ihre Bedeutung lässt sich leider bei dem Charakter der Texte, aus dem die zwei bisher bekannten Belegstellen herrühren, nicht feststellen². Vielleicht können aber folgende Erwägungen auf die richtige Fährte führen.

- 1. ZU, nicht SU bietet das Original; vgl. Delitzsch, Sitz. Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1893, S. 1904. Vor ZU wird wohl nur das Objektpräfix in zu ergänzen sein.
  - 2. S. auch Delitzsch, HW. 225 b (NET, ohne Uebersetzung).

Das Zeichen ZU ist nämlich auch als Ideogramm von  $rad\bar{u}$  II 1 = "hinzufügen" bezeugt: s. Br. 1371; Andrerseits dient auch SU-SU für  $rad\bar{u}$  II 1; s. Br. 174 und SU ist =  $er\bar{e}bu$  (27) "vermehren"; vgl. zu letzterem Br. 166; Delitzsch, HW 309 und Sitz. Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1893, S. 192; Tallqvist, Namenb. 317; Ranke, Person. nam. 227a; 232b, 244b. i-ri-ib könnte Präter, von diesem  $er\bar{e}bu$  sein. Und sollte  $dap\bar{u}$  nicht semitisirt aus sumerisch D(T)AB = "hinzufügen" sein²? In diesem Falle wäre die Wurzel aber wohl besser als  $tap\bar{u}$  anzusetzen; denn  $tapp\bar{u}$  = "Genosse", würde dann sicher auch damit zusammenhängen.  $tap\bar{u}$  II 1 etwa = "einen Genossen geben" oder ähnl.; dann wohl denominirt von  $tapp\bar{u}$  = "Genosse", einem, wie ich vermute, sumerischen Lehnworte³. Die Nebeneinan-

- 2.  $D(T)AB = e s \bar{e} p u$ : Br. 3762; ferner =  $rad \bar{u}$  II i : Br. 3767 und =  $t n' \bar{a} m u$  = 'Zwilling': Meissner 2464.
- 3.  $tapp\bar{u} =$  Genosse' betrachte ich nicht, wie Meissner in ZA VIII 85 als eine Form Juseines von Tet ausgehenden Sekundärstammes mit T, sondern als sumerisches Lehnwort (so auch schon: PINCHES, PSBA VIII 26; es ware dann zu Leander's Verzeichnis bezw. auch zu Langdon's Liste (siehe Bahyl II 102 ff), wo es fehlt, hinzuzufügen. Auch šut $\bar{a}p\bar{u}=$  Genosse, (Handels)-Compagnon , möchte ich nicht, gegen Meissner, a. a. O. 84, von einem auf das gleiche zurückzuführenden Sekundärstamm mit 🛎 ableiten, sondern zur primären Wurzel  $\check{s}at\bar{a}pu$  = 'helfen' (siehe Hammurabi-Codex IV 38) stellen. Von  $\check{s}at\bar{a}pu$ wurde zunächst ein Nomen der Bildung المنافعة gebildet, nämlich sutapu. Man beachte, dass diese Nominalform speziell bei Wörtern, die 'Hilfe, Verbindung, Bund' ausdrücken, beliebt ist; so usātu (mit Femin. -t), ulāpu, bu'ānu synon. riksu, ubāru = 'Genosse'; vgl. ferner tu'amu = 'Zwilling'; näheres in meiner in der ZA erscheinenden Abhandlung über 'die Nominalform Fu'al im Assyr.' Durch Anhängung der Nisbe-Endung entstand dann das Konkretum  $\dot{s}ut\bar{a}p\bar{u}=$  'Genosse'. Im Jüd-Aram, entspricht die Wurzel Thu, Thu, die einst wohl auch das Syrische besass; vgl. dazu Schulthess, ZA XIX 131; auch im Aethiopischen liegt sie als satufa vor (vgl. Hommel, PSBA 1895, p. 205), ist dort aber vielleicht, mit Schulthess a. a. O., als syrisches Lehnwort anzusehen. Belege für sutapu, das in Delitzsch, HW. noch fehlt, siehe bei M.-Arnolt 1135; jetzt könnte auch noch CLAY, Babylon. Expedit. XIV, No 168, Zl. 36; XV p. 52 hinzugefügt werden.

derstellung von *i-ri-ib* und *udappi* würde sich auf Grund einer im Vorstehenden vermuteten, engen begrifflichen Verwandschaft der beiden Wurzeln vortrefflich erklären.<sup>1</sup>

In dem mehrfach diskutirten Ausdrucke *i-ri-ba tuktē* der Annalen Nabūnā id's (col. II 13) ist *i-ri-ba* am besten, nach dem Vorschlage Messerschmidt's in MVAG I 25; 43, von dem soeben erwähnten erēbu = "vermehren", nicht von בין = "vergelten" (so: Scheil, Hommel) abzuleiten².

Die von Delitzsch unter ברב eingereihte, schon oben (S. 225) besprochene Stelle des Briefes K 359, 18 ff. ist wahrscheinlich als Beleg für eine Wurzel ברב in Anspruch zu nehmen; ברב « vergelten » dürfte aber kaum in Frage kommen; der Zusammenhang ist noch unklar.

- 1. M.-Arnolt, Dict., 95 registrirt die Stellen i-ri-ib etc. ohne weiteres unter eröhn = 'vermehren.'
- 2. Vgl. für  $er\bar{e}bu$  = 'vermehren' die schon oben (S. 232) gegebenen Literaturnachweise. Auffallenderweise ist diese Wurzel bis jetzt nur als erstes oder zweites Glied in Eigennamen belegt. Auch das Subst.  $rib\bar{a}tu$  = 'Vermehrung' ist gleichfalls nur als Eigenname nachzuweisen. Taribu(m), Taribam in Eigennamen (siehe Ranke,  $Person.\ nam.\ 248^8$ , der nur eine provisorische Uebersetzung gibt Tallqv.,  $Namenb.\ 317; 331$ ) ist doch wahrscheinlich, weil auch mit Zeichen SU (Tallqvist,  $t.\ c.\ 317$ ) geschrieben, als 'Vermehrung' zu erklären; Tallqvist trennt, wohl mit Unrecht, taribu = ta-SU von ta-ri-bi(ba-am), dessen Wurzel er fragend (S. 331) als

## Nachträge und Berichtigungen zu N° I-III.

S. 48, Zl. 9. Ich möchte jetzt doch der Rawl. schen Lesung Š $\dot{U}$ -HA-ZA = ha-a-tu gegenüber Delitzsch's Š $\dot{U}$ -HA-A (s. HW. 274 a) den Vorzug geben, weil Š $\dot{U}$ -HA-ZA auch als Ideogramm für  $tam\bar{a}hu$  (Brün. N° 7247 = Meissn., SAI N° 5249) und  $ah\bar{a}zu$  (Brün. N° 7248) bezeugt ist, also für Wörter, die sich in ihrer Bedeutung mit  $h\bar{a}tu$  = " erfassen, erfinden » eng berühren.

S. 48, Anm. 2. Für Š $\dot{U}$ - $HA = b\bar{a}$  iru könnte noch mancherlei weiteres Stellenmaterial beigebracht werden. Ich trage hier nur nach, was ich mir inzwischen gelegentlich noch notirte. Vor allem ist die besonders charakteristische Stelle des von Pixches im J. 1905 im JRAS p. 825 ff. edirten Syllabar's 81, 4-28, rev. 11-13 hervorzuheben, auf die mich Herr Professor Zimmern aufmerksam machte<sup>1</sup>. Daselbst wird  $\check{S}\check{U}$ -HA an erster Stelle durch  $b\bar{a}'iru$ , dann durch folgende Synonyma : muttahlilu = « der Hinein- oder Hindurch-Schlüpfer », habbatum = " der Plünderer ", sarru = " der Rebell ", pallišu = " der Durchbohrer " und šarraqu = " Dieb " erklärt. Als Berufsname begegnet amēlu Š U-HA in altbabylonischer Zeit z.B. noch bei Meiss-NER, APR Nº 74, 8, 108, 50, ferner  $\check{S} \acute{U}$ -HA  $AB = \alpha$  Fischer des Meeres .: Text Likhatscheff p. 21, No 39 (s. Th.-Dangin in OLZ X 444), womit man Th.-Dangin, RTC No 36, obv. : ŠU-HA A-AB-BA = Meerfischer n und l. c. No 37, obv. : Š $\vec{U}$ -HA A-DU(G)-GA : = "Süsswasserfischer " (vgl. dazu VAB I 46, Anm. e) vergleiche. Den ziemlich häufigen Belegen der neubabylonischen Periode kann die Briefstelle CT XXII, Nº 56, Zh. 5 zugesellt werden, Š $\vec{U}$ -HA erscheint auch als Personenname im Gebrauch; s. dafür die Personenliste Konst. Sippar Nº 119, Zl. 8 (in Transkription bei Scheil, Une saison de fouilles

<sup>1.</sup> Sie findet sich inzwischen auch bei Meissner, SAI N° 5243-5248 gebucht.

<sup>2.</sup> Meissner's si-ma-tum (s. N° 5244) ist jedenfalls zu Gunsten des schon von Pinches, a. a. O. 827 vermuteten habbatum, wie auch Zimmern liest, aufzugeben. Die Formen von MA und BA sind in dem fraglichen, neubabylonisch geschriebenen Texte nicht zu unterscheiden. Die neubabyl. Form von HAB ähnelt sehr der neuassyrischen von SI.

à Sippar, 1902) und Clay, Babyl. Exped. VIII, part 1, p. 42. Schliesslich sei noch die Wortliste II R 34, N° 3 erwähnt, wo Zl. 35 ŠU-HA ohne nähere Erklärung vorkommt.

S. 48, Anm. 2, Zl. 3. Bezüglich assyr.  $ba'\bar{a}ru =$  "fangen " und "fischen " macht mich Herr Prof. D. H. MÜLLER darauf aufmerksam, dass das Soqotrī gleichfalls ein bo'or = "Fische fangen " kennt, wie im gleichen Dialekte auch  $s\acute{o}de$  ( $\checkmark$ ) vom Fischfang gebraucht wird, weil eine Art Jagd in der betreffenden Gegend nicht vorhanden ist.

S. 51, Anm. 2. Für  $kar\bar{a}ru =$  "aufrichten "beachte noch Sm. 823, Zl. 7 (Boissier, Divination I, 80): it-ta-nak-ra-ar, was hier wohl mit Jastrow. Relig. Babyl.'s II 333, Anm. 10 "emporgerichtet, aufgetürmt "(mithin I 3 von  $kar\bar{a}ru$ ) bedeuten dürfte. [Vgl. ferner ga-ri-ir: Boissier, Divination, I 118-119 (K 2089, 3) und 140, 22, sowie Sm. 418, 6 = CT XX 9. Beachte ausserdem qar-rat: Boissier, Doc 226, 11 = Divin. I 222, 11. Virolleaud].

S. 52. ŠA-UD-DU dient vielleicht nicht nur als Ideogramm für šikkatu = "Spitze, Macht ", sondern auch für das synonyme lītu = "Macht, Stärke ". Dieser Wert kann nämlich, worauf mich Virolleaud hinweist, durch Vergleich von Thompson, Reports N° 222, 4-5 mit N° 189, 5 (ŠA-UD-DU-su = li-is-su) und von Rm 2, 135, obv. 2, 10, 12 (Boissier, Doc. Ass. 204, 205) mit K 3983, rev. 4 (CT XX 49): šarru bezw. ummānini e-ma illakuku ŠA-UD-DU išakkanan bezw. išakkanan li-ta. — ŠA-UD-DUmeš: K 2907, rev. 28 (Craig, Astrol. texts p 89) = Virolleaud, Astrol. chald. Ištar VII 63 erschlossen werden. Zur Bedeutungsentwicklung von "Spitze", zu "Macht, Heeresmacht", vgl. noch arab. 

"Stirn" und "Schaar", "" = "Spitze, Eck" und "Schaar". Ähnlich besitzt amharisch tör = "Lanze" sekundär auch die Bedeutung "Heer".

S. 53, Zl. 13. is ha-ah-hi begegnet in Br. M. 83, 1-18, 101 = Johns, Deeds No 699, obv. 5.

<sup>1.</sup> Vgl. zu diesen 3 arabischen Wörtern Nöldeke, 5 Mo'allaqat I 40 = Sitz. Ber. d. Wien. Akad. Bd. 140, No VII.

<sup>2.</sup> Vgl. Brockelmann, Vergleichende Grammatik I 4231.

- S. 56. Anm. 3. Peiser's Artikel in OLZ VII 2(!) 37 erschien im Juni 1904 und zwar vor Schorr's Abhandlung in WZKM 18. Peiser gebührt demnach, was ich damals übersehen habe (mein neuerdings ist also zu streichen) die Priorität bezüglich der Ableitung i-hi-a-aṭ's von hāṭu = " prüfen etc. ".
- S. 168, Anm. 1. barānū = "empörerisch "kombinirt Barth (briefl. Mitteil) mit בְּרֵלְבֵּי בַּרְלְבֵּי = "Räuberhauptmann ": Babyl. Talmud, Gittin 56 a u. ö. Für barānū könnte dann nur eine Wurzel בוה ברה Betracht kommen.
- S. 170, Anm. 1. Gegen die Zimmern'sche Verknüpfung von שׁעֵּר "Wert " mit שׁעֵּר "Thor " schreibt mir. Herr Prof. Nöldeke: "שׁעֵּר "Wert " ist m. E. durchaus von "שׁעַּר "Thüre " zu trennen. Dass " das zu jenem gehört, ein Lehnwort sei [so: Fränkel. Aram. Fremdw. 189], ist ja recht wohl möglich; aber dass es ein Lehnwort direkt aus dem Hebräischen oder aus einem ins Aramäische gelangten Worte sei, ist äusserst unwahrscheinlich. Dazu ist diese Wurzel im älteren Rabbinischen (hebr. wie aram.) so verbreitet, dass man allen Grund hat, sie für echt aramäisch zu halten. Also שִׁעַּר, syr. בּיל, ועִּיִּר עָּבוּן (lebr. und aram.) "שׁעַר vgl. Nöldeke, 5 Moʻallaqāt II. S. 87] zu trennen von "שׁעַר" (hebr. und aram.).
- S. 177, Zl. 2 v. u. Die Wurzel von ra-a-mu " lieben » ist nicht, wie bisher allgemein geschehen, als  $\square \aleph_3 \urcorner$ , sondern als  $\square \aleph_1 \urcorner$  anzusetzen; denn es entspricht, wie soeben Barth in ZA XXII 1 ff. zeigt, arab. " lieben ».
- S. 184, Anm. 1. Da im Assyrischen eine Wurzel abālu = " trocken sein " sicher bezeugt ist, so wird man auch am rationellsten hebr. אַבְּאָּ an allen jenen Stellen, wo es von der leblosen Natur gebraucht wird, mit " trocken sein " bezw. " trocken werden, verdürren " übersetzen und dieses אַבְּאָ = " klagen. jammern, trauern " zu trennen sein".
  - 1. Die beiden mit eckigen Klammern versehenen Zusätze rühren von mir her.
- 2. Die in Betracht kommenden Stellen s. bei Gesenius-Buhl<sup>14</sup> 5a unter Nº 2 'traurig aussehen'. Auszuscheiden ist aber wohl Jerem, 14, 2, wo'jammern,

S. 188. Neben emēṣu gab es im Assyrischen auch ein synonymes māṣu (『N2) = "gering, wenig sein ". Dieses liegt wohl in dem SIG = ma-a-ṣu(-tum) von V R 16, a b 13 = Br. 11872 vor; denn SIG ist sonst = enēṣu (Br. 11869; 11870 und 11874; Fossey 5374). Ferner ist es zu erkennen in dem Permansiv mi-i-iṣ der Amarnabriefe (Lond. 2, 13 und 8, 50) und in mēṣi = "wenig " der Harper'schen Briefe; s. dazu Behrens. Briefe 3. Die Belege, die Delitzsch, HW. 88 a für das Prt. von 『P28 gibt, könnten auch zu māṣu (『N2) gestellt werden. Das gleiche gibt von der von mir oben S. 188, Anm 1 nachgetragenen Stelle K 3399: li-me-ṣu¹.

S. 193, Anm 1. Arab. خبط ist zu streichen! Es ist von mir irrtümlich als Wellhausen'sche Gleichung (s. dessen Skizzen 5, 207) hinzugefügt worden ; فيط entspricht bekanntlich dem assyr. sabātu ; eine Gleichung abatu = مُبط wäre ja lautgesetzlich unmöglich. Entweder ist hebr. או עבט mit Wellhausen Aramaismus (dann aram. או für hebr. ב = ف) und = نبط oder es entspricht, was mir viel wahrscheinlicher dünkt, dem assyr. abatu. Herr Prof. Nöldeke will meine Ableitung des Wortes של ביר Bedrängnis, Not " von ארר I = " die auch in Gesenius-Buhl<sup>14</sup> vertreten wird, ablehnen; er meint: " gehört jedenfalls zu = " schaden " (in הק"ב = " Nebenfrau " als " feindselige " = גֿיָל , syr. צרר , nächstverwandt mit שׁן, (i), hebr. ארל, . Aber für die Ansetzung 2er verschiedener hebr. Wörter הקב spricht jetzt auch (Mitteilung Barth's) das aram. ביצור Bedrängung, Belagerung » der neuen Inschrift des Königs יכר von Ḥamāt und לעם (edid. Pognon) col. I 9. 15; denn aram. אמור kann lautgesetzlich nur zu einer Wurzel ארר I (צור פי gestellt werden². Für die Bedeutungs-

trauern 'am besten passt, da dort nicht die leblose Natur, sondern der personifizirte Begriff 'Juda' Subjekt ist. Hingegen wird auch Jes. 24, 7 nicht zu übersetzen sein 'traurig steht der Most', sondern 'er trocknet ein'.

<sup>1.</sup> Reisner, Hymnen Nº 130, 13 wird aber wohl mit Jastrow, Relig. II 15 und Meissner, SAI Nº 255 (gegen Langdon, Babyloniaca II 151³: 205) maṣ $\bar{u}$  = 'weit, reichlich sein' vorliegen. Langdon gibt übrigens a. a. O. 151³ Jastrow's Auffassung unrichtig wieder; Jastrow übersetzt: 'nicht genügend Milch'!

<sup>2.</sup> Da Nöldeke אָר, אַרר, צרר (syr. עראר) als eine zusammengehörige

entwicklung " Stärke, Festigkeit » zu " Not, Unglück » könnte noch auf بَأْس, das diese beide Bedeutungen besitzt, verwiesen werden.

S. 193, Anm.1 u. 197 (Nachtr.) Unter den Wörtern für « stark, gross » mit dem Grundbegriffe des » Bindens, Zusammendrehens » fehlt das bekannte عَدُ von عَديد « festbinden ».

S. 196 rupattu oder šuppatu begegnet K 6003, 4 = CT XIV 16 als Steinname: abuu RU-pat-ti; ihm entspricht das Ideogramm ] AD(?)-RA-AH.

S. 210. Für  $\check{S}U = r\bar{a}bu$  in astrologischen Texten seien noch folgende Stellen, die ich Virolleaud verdanke, nachgetragen: 1.)  $\check{S}U$ , von der Erde  $(KI, K \acute{U}R)$  ausgesagt : Virolleaud, Astrol. chald., Šamaš XIV 15 folg.; Adad III 18; XIV 9; Istar XXII 26; XXVIII 8; XXXIII 6. 2.) vom Tage (UD) : Sin XII 2; Šamaš 1 27; XIV 52; XVIII 19; Adad II 15; XX 3; XXIV 7.9; XXVII 1; XXVIII 3.4; XXX 11; XXXV 47; Thompson, Rep. Nº 23, 7:  $UD \check{S}U^{(ub)}$ . — Adad XXV 9; XXXV 32, 34, 36, 38; Ištar XX 46: ina UD nu-ŠU, Vgl. ferner Sin XXXV 39; Šamaš 1 21. 22. 24 : UD(meš) ŠU-ŠU. 3.) vonder Sonne (MAN): Šamaš XV 5; XVI 6 ff. 4.) von Sternen: Sin III 87; XVIII 30; Ištar II 69; VII 20; XXV 49; XXVIII 10. 5.) vom Himmel: Ištar XX 26. — Ein der Bedeutung nach dem  $\check{S}U = r\bar{a}bu$ wohl sehr nahestehendes Verbum  $\check{S}U = rab(p)\bar{u}$  ergibt sich aus Sin III 77: UD ir-pi verglichen mit Thompson, Rep. Nº 202, 1. 2:  $\check{S}U$ -bi und Sin III 3 :  $\check{S}U$ - $\check{S}U$ -bi. — In dem Ausdrucke AN-UD- $\check{S}U$ -A ist  $\check{S}U = er\bar{c}bu$ ; vgl. Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel I, Glossar s.  $\check{S}U$  [Virolleaud].

S. 211. Anm. 2. ra-a-du = "erbeben" wird dann wohl auch die Bedeutung, "in heftige Bewegung geraten, ungestümm sein "angenommen haben; beachte dafür wenigstens CT XX 2, rev. 10: ša  $umm\bar{a}ni\check{s}u$  ra-a-du, was mit Jastrow, Relig. II 341 "dessen ungestümes Heer" bedeuten dürfte. Dann weiter ra-a-du geradezu = "stark,

Gruppe fasst, sieht er sich genötigt, für das aram فعر besagter Inschrift eine andere Ableitung vorzuschlagen ; er denkt an arab. • drängen, auspressen'. Siehe ZA XXI 381.

stark hervortretend "? In diesem Sinne will es Jastrow bei Boissier, Docum. 217-219, sowie in K 134 feststellen; siehe dessen Relig. II 356¹ bezw. 3397. Oder sollte an allen drei Stellen ein von ra-a-du = " erbeben " abzutrennendes ra-a-du = " heftig, stark " vorliegen?

S. 230. Zu = "vergelten" sind wohl mit Meissner, Götting. Gel. Anzeig. 1908, S. 134 auch die in den Clay'schen Kassitentafeln vorkommenden Personennamen Ilu-li-ri-ib (s. Bab. Exp. XIV, p. 45 a) = "Gott möge vergelten" und Irtiba-Šamaš (l. c. XV, N° 180, 14) = "Šamaš wird vergelten" zu stellen.

1. Die von Meissner, a. a. O. mitgeteilten 3 weiteren Belege für die assyr. Wurzel an habe ich, unabhängig davon, oben gleichfalls schon notirt.

## 1) Assyr. Wörterverzeichnis (mit Auswahl) zu Lexik. Stud. Nº I-III.

abālu 1841. 236.

abātu 1931 236.

abbuttu 1931.

ablu 1841.

A-GAL 1794.

I amālu 1791.

II amālu 1791.

AN-NUN-GAL 214.

arurtu 194. 194<sup>1</sup>.

ba'āru 48. 234.

bābānūtu 170.

babbānū 168 f.

bāb mahīri 169. 169<sup>2</sup>.

 $b\bar{a}btu$  1693.

 $b\bar{a}bu$  168. 169. 1693. 1701.

 $b\bar{a}$ 'iru 48.233.

barānū 1681, 235.

bubu'tu 1851.

 $BUL\ 211^{2}$ .

BUL-BUL 2112.

 $d\bar{a}lu$  53. 535, 541.

dannatu 1931.

 $d(t)ap\bar{u}$  230 f.

dīhu 2133.

DUB 188. 1883-4.

DUB 215 f.

 $D\dot{U}B$ - $D\dot{U}B$ : 215 f.

DUkilB: 189.

DUš $\grave{a}B:188^3$ .

DUK- $K\dot{I}R$ - $\dot{U}$ -GIR 189.

 $elp\bar{\imath}tu\ (elp\bar{e}tu)\ 186.\ 186^3.\ 186^4.$ 

emēsu 1881. 189. 1931. 236.

erēbu - eintreten - 182, 1971, 237,

erēbu « vermehren » 231. 2322.

ezēzu 1793.

hādu 55 f.

hāhi (hahhi) 53, 235,

haiātītu 53. 534.

haiātu 50. 52.

halū 188.

 $haš\bar{u}$  216<sup>1</sup>. 218. 220. 220<sup>1</sup>. 221<sup>2</sup>.

hātu 47 f. 234.

hušāhu (hušahhu) 185<sup>1</sup>. 192.

IGI-BIT-DI 57.

IGI-BIT-GA 57.

IGI-BIT-KA 57.

IGI-GAB 49, 49<sup>1</sup>.

IM-TA-KUR-RA: 182 $^2$ .

 $kab\bar{a}bu$  192. 194.

 $k\bar{a}lu$  225.

kamāru 216. 216<sup>1</sup>.

KÁ-NU-U 170 f.

\*kanū 1711.

kanūtu 1711.

karāru 512. 234.

katarru 1892.

kibbatu 192, 194,

kigallu 1723.

kinilu s. II kisallu.

 $kipp\bar{u}$  1755.

kisalāte 175.

kisalītu 175.

I kisallu 170 f. 1723, 1761. II kisallu (kinilu?) 1761.

kisalmahu 173, 1733,

kīštu 1872.

kīšu 187.

kuštu 186. 187.

LIBIT-TAB-BA 1908.

lītu 234.

magal 170, 1702.

 $mal\bar{u}$  183, 1832.

mamlu 179. 1793.

 $m\bar{a}su$  236.

 $mas\bar{u} \ 236^{1}$ .

MI-A-DU-DU 511.

 $MIS(\mathring{S})-M\mathring{A}-KAN-NA$  1862.

muttagišu 49. 534.

muttalik mūši 51.

 $NA~213^{3}$ .

nabātu 1813.

 $nad\bar{u}$  512. 2271

 $nag\bar{a}šu$  49.  $50^{1\cdot 2}$ .

namlu 1801.

naratu 216 f.

NUN-GAL (ilu)  $214^2$ .

pindū 188.

qarāru 193. 1944.

garrurtu (isu) 1942.

garurtu 192, 193, 1942,

 $q\bar{a}$ ' $\bar{u}$  2292.

I ra'ābu (82) 178 f. 197. 211. 214.

II  $ra^{\circ}\bar{a}bu$  ( $\mathbf{8}_{3}$ ) 177. 197. 2142.

ra'ādu (rādu) 182, 211, 2112, 2311, SU-SU 231.

I  $r\bar{a}bu \pmod{u}$  209 f. 231<sup>1</sup>. 237.

II  $r\bar{a}bu \pmod{u}$  215 f.

 $r\bar{a}bu \; (\text{med. } i) \; 228 \; \text{f. } 237.$ 

 $rab(p)\bar{u}$  237.

raïbtu 183, 1831, 197.

rāmu 177. 235.

 $raš\bar{u}$  225. 2252.

ratitu 183. 1831.

rēbitu 177, 1771, 197,

 $rib\bar{a}tu$  2322.

rībtu 229.

1 rību, " Beben, Zittern " 213. 214.

II rību, " Grösse " (?) 214.

III rību, ein Gefäss 177, 197, 2142.

IV rību, "Verschwindung "2142.226.

V rību, "Vergeltung "2142.229.

ritū 198, 1982.

I rūbatu 185.

II rūbatu s. šuppatu.

rūbtu 195. 2263.

RU-pattu (abnu) 237.

ru'ubtu 182.

I sabīt 2113.

II sabū 2113.

SIG 236.

 $SIG~188^{3.4}$ .

SÌG 217 f.

SÌG-SÌG 218.

SÍG-DÚB 183.

SU 231. 2322.

suālu 1883.

sungu 192. 1931.

saburtu 196.

šabābu 195.

šāpu 218. 2181.

šarāqu 227.

šatāpu 2313.

 $\dot{S}A$ -UD-DU 52. 234.

šēpu 2181.

šibbatu 195.

šikkatu 52. 523.

šišnu 186.

 $\check{S}U$  209 f. 209<sup>1</sup>. 220<sup>1</sup>. 237.

ŠU-E 2201.

 $\mathring{S}\mathring{U}$ -GUD 482.

 $\check{S} \check{U}$ -HA 48. 48<sup>2</sup>. 233.

šuharruru 217.

ŠÚ-HA-ZA 48. 233.

 $\check{S}\check{U}$ - $\check{K}\check{A}D$  1921.

 $\check{S}U$ - $\check{S}U$  237.

I šūlu 188.

II šūlu 1883.

197.

197

 $\check{S}UP$  (RU?)-pattu (abnu) 237.

 $\check{s}uqam(m)umu$  217.

 $\check{S}U$ - $\check{S}U$ -RU 2201.

 $\check{S}\check{U}$ -TAB 189.

šutāpu 2313.

 $\check{S}U$ - $U\check{S}$  2201.

t(t)ab(p)alu 1841.

tapū 231.

 $tapp\bar{u}$  231. 2313.

Taribu(m) 2322.

TE 225.

TE-TE 2252.

TIN (amelie) 49. 51.

TIN-NA (amelu) 492.

tiraš 2113.

tú-RU-bat 192. 194.

tapā s. dapā.

uabālu 1841.

ubbuțu 192. 193. 1931.

ubbulu 1841.

ub(p)lu 183.

Ú-GUG 185, 192 f.

 $\acute{U}$ - $G \acute{U}G$  185. 186. 187. 190<sup>2</sup>

Ú-GÚG A-BUR-RA 1861.

 $\acute{U}$ -GUG-GA 194.

 $\acute{U}$ -GUL 1922.

UM-DUG-GA 189.

ummulu 179. 1791.

 $\ddot{s}uppatu$  (nicht  $r\bar{u}batu$ !) 190 f. 196. I $um\dot{s}atu,$ eine Pflanze 186. 187.

II umṣatu, "Not, Mangel - 187. 1884.

III umṣatu, eine Krankheit (?) 189.

IV umṣatu, ein Gefäss 189.

 $\dot{U}$ -MU-UN 1883.

unșu 187.

I urbatu, eine Pflanze 186.

II urbatu, "Verheerung "  $190^3$ .

 $\vec{U}$ -Š $\vec{U}$  1864.

 $I' \frac{TIR}{TIR}$  1903.

ZU 211. 211<sup>1</sup>. 231. 231<sup>1</sup>.

## 2.) Verzeichnis der besprochenen bibl.-hebr.-aram. Wörter.

| לַבְבָּל 183. 236.    |
|-----------------------|
| לַבַּאָ 1791.         |
| לָּדְדֹל 193¹.        |
| בין 1802.             |
| דָלָדָ 181².          |
| ਸ਼ੁਰੂ 197.            |
| שים 58. 58³.          |
| <b>⊓</b> ឃុំក្ 220¹.  |
| 193¹. בַּבִּיר        |
| 183. מַלַּחִים        |
| 50. 50 <sup>1</sup> . |
|                       |

שנה 50. 501.

2113 סבא

עבט 193. לעבט 197. 197. בקד 193. 236. בקד 193. 236. בקד 178. בקד 214. 232. בקד 185. בקד 183. בקד 183. בקד 183. בקד 183. בקד 183. בקד 1701. 235. בקד 2113.

Researches in Assyrian and Babylonian Geography, part I, by Olaf A. Toffteen, Ph. D. (Professor of Semitic Languag. and Old Testament Literature, Western Theolog. Seminary, Chicago, Ill.), Chicago, the University of Chicago press 1908. 5 Mark. Besprochen von M. Streck.

Der Verf. der hier angezeigten Schrift hatte im 21. Bande des Amer. Journ. of Semit. Langu. (p. 83-99) ein Verzeichnis der in Harper's Briefkorpus begegnenden, geographischen Namen geliefert. An dieser Liste hafteten sehr viele Mängel; ganz zu schweigen von den mancherlei Auslassungen, wimmelte es in ihr von Missverständnissen des Originaltextes und groben Fehlern, welche die philologische Vorbildung des Verf. in ein etwas bedenkliches Licht rückten. Ich habe das T.'sche Glossar seiner Zeit eingehend nachgeprüft und das Ergebnis meiner Revision in den "Glossen zu O. A. Toffteen's Geogr. list to R. F. Harpers Ass. and Babyl. lett., vols I-VIII , in AJSL XXII 207-223 veröffentlicht Gleichzeitig brachte auch С. Н. W. Johns in dem nämlichen Hefte genannter Zeitschrift (p. 228-232) einige Bemerkungen zu T.'s Liste, wobei er vielfach mit mir in der Aufzeigung von Irrtümern zusammentraf, ausserdem aber auch eine Reihe, teilweise allerdings unsicherer Namen nachtrug, deren Fehlen ich nicht notirt hatte.1

In part I der Rescarches (p. 39-57) des Verf. erhalten wir nun eine editio castigata der "Geographical List". Alle Verbesserungen und Nachträge verdankt T. ausschiesslich meinen und Johns' kritischen Glossen; aus eigenem hat er nichts für die Korrektur und Ergänzung seines ersten Entwurfes zu liefern vermocht. Dennoch fühlt er sich nicht im Mindesten bemüssigt, seine Leser darüber aufzuklären, was ihn bewog, seine "Geographical List" noch einmal als, wie es in der

<sup>1.</sup> Es lag mir damals fern, das T.' sche Verzeichnis auf seine Vollständigkeit hin durchzunehmen. Ich trug im Allgemeinen nur solche Namen und Belegstellen nach, die ich mehr zufällig als Desiderata konstatiren konnte.

Anmerkung lakonisch heisst, "corrected and rearranged from AJSL, vol. XXI, pp. 83-99 " vorzulegen und mit keinem Worte gedenkt er der Bemühungen jener, welche die gesammte Unterlage für die Umgestaltung der Liste schufen, indem er also auf diese Weise den Eindruck erwecken will, dass die Verbesserungen aufs Konto einer inzwischen gewonnenen eigenen besseren Erkenntnis zu setzen seien. Ein solches Verfahren verstösst denn doch gegen die elementaren Forderungen des literarischen Anstandes!

Die grössere erste Hälfte der Researches (p. 1-38) stellt einen Wiederabdruck der in AJSL XXIII 323-357 publizirten "Notes on Assyr. and Babyl. geogr., part I " des Verf. dar: S. 1-15 werden die Länder Isua, Daria und Bīt-Zamāni behandelt; S. 16 beginnt — ohne jede Veberschrift! — ein Kommentar zu den geographischen Namen der Harper'schen Briefe, der in dem vorliegenden ersten Hefte bis zum Namen Appina gediehen ist.

Für Isua, Daria und Bīt-Zamāni, sowie für ein paar andere von T. besprochenen Namen, wie Alzi und Andia, habe ich schon in meinen Aufsätzen in ZA XIII-XV das damals zur Verfügung stehende, inschriftliche Material gesammelt und besprochen. Seit dem könnte auf Grund des im letzten Jahrzehnt bekannt gewordenen reichlichen inschriftlichen Stoffes nicht wenig nachgetragen werden und selbstverständlich bedürfen jetzt auch manche meiner damaligen Ausführungen besonders da, wo neue Belegstellen und abermalige eingehende Untersuchung in Betracht kommen, einer mehr oder minder durchgreifenden Modifizirung. T.'s Nachträge beziehen sich lediglich auf Stellen aus Harper's Briefen und Johns' Assyr. Deeds and Documents. Es liegt mit nun völlig fern, hier etwa im Anschlusse an T. weiteres, einschlägiges, von ihm übersehenes Material zusammenstellen und die daraus zu schöpfenden Ergebnisse für die antike Geographie Vorderasiens zu erörtern¹. Auch muss ich es mir einstweilen versagen, von dem wenigen Neuen,

<sup>1.</sup> In dem zweiten Hefte meiner "Keilinschriftl. Beiträge zur Geographie Vorderasiens" (MVAG) gedenke ich, ein vollständiges Namenregister zu meinen Artikeln in ZA XIII-XV nebst sämmtlichen Nachträgen und den inzwischen notwendig gewordenen Berichtigungen zu bringen.

- was T. bietet, einige recht prekäre Aufstellungen in einer eingehenderen Untersuchung zu würdigen. Ich beschränke mich vielmehr auf kurze Bemerkungen, die ich mir bei der Durchsicht der T.'schen Schrift notirte. Aus ihnen dürfte auch erhellen, dass der Verf. den Stoff nicht in jenem Grade beherrscht, wie es im Interesse seiner Arbeit wünschenswert gewesen wäre.
- S. 1. Die Lesung von Sa-ra-UŠ und Am-ma-UŠ (Tig. III 73) als Saranid und Ammanid ist höchst unwahrscheinlich; man beachte noch die Namen A(d)-da- $U\mathring{S}$  (s. ZA XIV 161) und Sa-ra-da- $U\mathring{S}$  (ZA XV 261); das letzte Zeichen wird in allen diesen Namen am rationellsten als uš zu lesen sein ; dass A(d)-da- $U\check{S}$  nur Addau $\check{s}$  gelesen werden darf, zeigt die in Budge-King, AKA I zu Asurn. Annal. I 55 notirte Var. S.: Adda-aš<sup>1</sup>. — **S. 1**. An der Gleichsetzung von Isua und Išua störte mich natürlich nicht der Wechsel der Sibilanten, wie T. meint, sondern der Zusammenhang, in dem beide Namen erwähnt werden; siehe ZA XIV 163. Ich gebe aber immerhin zu, dass gegen die von Belck vertretenen Gleichungen, Isua — Išua und Daria — Dirria, welche T. adoptirt, die Inschriften nicht ein direktes Veto einlegen<sup>2</sup>. Zu Išua gehörte nach Salm. Mo. II 42 Enzi (Enzite) = "Ανζητα (Anzetene) = modern Hanzīt, eine Landschaft im Quellgebiete des Tigris, nahe dem Euphrat. Dieses Išua wird nun aber kaum zu trennen sein von dem Gebiete Isuwa, das in zwei 1907 in Boghazköi ausgegrabenen Thontafeln, Vertragsurkunden zwischen dem Hatti-Könige Subbiluliuma mit dem Nachfolger Tušratta's von Mitani einer- und mit Sunassura von Kizvadna andrer-
- 1. Möglicherweise ist Salm. Ob. 143 nicht alAm-mas-tu-bi, wie Peiser in KB I 144 und ich in ZA XIII 110 annahmen, zu lesen, sondern alAmmas TUbi = etarbi (d. h. " in die Engpässe von Ammas zog ich ein ") zu lesen; so schon Hommel, Gesch. Babyl. 600. Ammas könnte dann mit Ammaus identisch sein und Ammas wohl durch Kontraktion aus Ammaus wie Addas aus Addaus entstanden; die von mir in ZA XIV 161-162 für Adaus, Ammaus, Saraus vorgeschlagene Lokalisirung ist natürlich nur als eine ganz approximative zu beurteilen.
- 2. Die in der vorausgehenden Anm. erwogene Identifikation von Ammaus und Ammas wäre geeignet, die Belck' sche Ansicht zu stärken.

seits, erscheint und nahe dem östlichen Ufer des Euphrat, etwa auf der Strecke Malaṭīja — Bireģik, zu suchen ist¹.

- S. 3. Adani (Asurn. III 98) könnte mit Adaeni (Tig. IV 79) identisch sein; sicher ist dies aber keineswegs. Das Gleiche gilt von der auf S. 4 vertretenen Gleichung Kirini (Tig. IV 80) = Karania (Asurn. III 99).
- S. 5. In dem modernen Namen Arghana Maden steckt natürlich ebenso wenig das keilinschriftliche Amadana(i), wie in Sivan Ma'den Mad(t)ni²; der Zusatz Maden, Ma'den = arab. charakterisirt diese beiden Orte nur als Fundorte mineralischer Schätze. Alt könnte der eigentliche Name des einen dieser zwei Plätze, Arghana, und, wie Hommel, Gesch. Babyl. 585 annahm, = Arqania (Asurn. III 101, 103) sein.
- S. 6. Das *Bar-za-ni-iš*-[ des Briefes K 1170 = HARP. 147 habe ich schon in ZA XIII 97 zu Barzaništum gestellt und demgemäss ergänzt. Der von T. Ištar-dūrāni gelesene Stadtname ist zu streichen! Vgl. meine Bemerk, in AJSL XXII 212 zu <sup>al</sup> XV DŪR.A NI.
- S. 8. Zamāni ist kaum das Prototyp von Σωφηνή bezw. Σωφανηνή, wie T. anzunehmen geneigt ist; vielmehr dürfte Σωφηνή (syr. Ṣūph, z. B. Chronik des Josua Stylites cap. 50) mit Belck, Beitr. z alt. Gesch. u. Geogr. 64 mit dem Su(!)-u-pa-ni der praearmenischen Keil-
- 1. Vgl. die vorläufigen Mitteil. Winckler's in MDOG N° 35, S. 32, 33, wo jedoch auf das Išua Salm. II. nicht verwiesen wird. Scheil, Les inscript. de Salm. 24 liest Mon. II 42:  $m\bar{a}tuEnzite$  ša šad $\bar{a}t$  Šú-a= 'Enzite im Gebirge Šua'; eine derartige Umschrift legt die in den Salmanassartexten konstant begegnende Schreibung des Genetivs von šad $\bar{a}t$  mit phonet. Komplemente e nahe; aber in Hinblick auf das Isuwa der Boghazköi-tafeln möchte ich doch der Lesung Išua den Vorzug geben.
- 2. Sollte mit Mad(t)ni das *Madani* der Inschrift Tukultininib's I. ed. King obv. 15 identisch sein, wie auch T.,27 annimmt? Madani wird daselbst zusammen mit verschiedenen eroberten Gebieten, wie Qurtī, Kummuh, Alzi, Buruhumzi, Šubarū, erwähnt; es könnte also ungefähr in der Gegend des Mad(t)nigebirges gelegen haben. Oder Madani = Amadani, also Nebenform ohne prosthetischen Vokal? Vgl. die Beispiele in ZA XIV 139¹, die jezt stark vermehrt werden könnten. In gleichem Zusammenhange findet sich Madani in einer in Assur gefundenen Tukultininib-Inschr. (N° 5985); siehe dazu: MDOG N° 28, 23.

inschriften zu kombiniren sein¹. Der Name Zamāni hat sich aber möglicherweise, wie ich in OLZ IX 345 vermutete, in dem Thillazamana (= Til-Zamani?) der Notitia dignit. (ed. Seeck 76, Zl. 21) konservirt². — Für Amedi könnte noch die Stelle II R 53, 65 b: [al]A-me-du nachgetragen werden. Ist al Ha-m²-di-e, das in Johns, Doomsdaybook No 1, col. II, E 6 neben anderen mesopotamischen Plätzen, wie Harran, Sarugi (wohl = Batnai-Sarūģ) erwähnt wird und sich auch II R 53, 44a in gleicher Schreibung findet, identisch mit Amedi³? Man beachte auch māt Ha-me-di: Inschr. Adadnirari's III. I R 35, No 2, 10, das = al Hamedō oder = Amedi (Āmid) bezw. mit beiden wesenseins sein könnte.

- **S.** 9. Zl. 8 lies at Dam-am-dam(!)-mu-si (bezw. sa); Mon. K, rev. 48; 53 (sa). Zu Halsi-Ad-MAŠ(BAR) ist die von mir schon in AJSL XXII 222 nachgetragene Stelle (HARP. 480) K 8402, obv. 15 hinzuzufügen. AD-MAŠ(BAR) ist als Name einer Steinart und zwar, wie jetzt durch die Aufschrift einer in Assur gefundenen Skulptur (No 4212 b, Inschrift Tiglathpileser's)<sup>4</sup> feststeht "Basaltlava "5"; mithin "eine aus Basaltlava erbaute Festung "?
- **S. 10.** Die Identität von *Kinabu* und *Sinabu* erscheint mir nach wie vor sehr wahrscheinlich; der Zusammenhang, in dem beide figuriren, spricht durchaus nicht dagegen; es handelt sich m. E. um einen
- 1. Su-u-pa-ni kommt in Inschr. Sayce Nº 33 = Lehmann Nº 34 und Lehm. Nº 100 vor; siehe dazu C. F. Lehmann, Sitz. Ber. d. Berl. Akad. 1900, S. 621, 623.
- 2. Thillazamana ist, wie ich a. a. O. hervorgehoben, höchst wahrscheinlich mit dem Tel-Zēma der Chronik des Jos. Stylit. (cap. 87) und vielleicht auch mit dem Zάμα des Ptolem. V, cap. 18 (ed. Müller: 17), 12 identisch.
- 3. Johns' Bemerkung (in *Doomsdaybook* p. 82, Nachtr.): "Hamedē may to be Amedu (Šamši-Adad I 49); clearly our Hamedē is not Amid-Diarbekr" leuchtet nicht recht ein; denn Amedi bei Šamši-Adad I 49 ist sicher Amid-Diarbekr; fraglich bleibt nur eine Gleichsetzung Hamedē = Hamedi = Amedi.
  - 4. MDOG Nº 26, S. 56, und dazu HAUPT in AJSL XXIII 253.
- 5. Zu AT-BAR (MAŠ) vgl. man meine Bemerk. in ZA XVIII 194. Nachzutragen ist dort jetzt, abgesehen von der wichtigen Stelle Assur N° 4212 b, noch K 4368 = CT XIV 5, 25 b = MEISSNER, SAI N° 2752 und CRAIG, Rel. Texts II, pl. XVIII (K 11243), Zl. 2, 6.

Ort in unmittelbarer Nähe des Kašiari-gebirges und zwar offenbar nördl, bezw. nordwestl, davon; die Abweichung rücksichtlich des ersten Silbenzeichens beruht wohl auf einem Schreibfehler; der Name wäre demnach entweder als Sinabu oder als Kinabu anzusetzen!

- **S. 10**. Tīdu. Die Stelle Šamši-Ad. IV (V.) col. I 47 ist unsicher; möglicherweise ist *Ti-num* zu lesen. *Ti-i-te* (Johns, *Deeds* No 877, obv. 9) ist wohl von *Tīdu* zu trennen.
- S. 11-14. Einen recht fragwürdigen Wert besitzen des Verf.'s Erörterungen zu *Izzeda*. Aus den wenig exakten Angaben der Inschriften ergibt sich bezüglich Izzēda's so viel, dass es in oder nahe bei Urarṭu zu lokalisiren ist. Eziat und Harda sind offenbar Ortschaften Urarṭu's; ob Eziat mit Izzēda kombinirt werden darf, halte ich für sehr bedenklich²; ganz verfehlt erscheint es aber, wenn T. (S. 14) Harida in Sūhi mit Harda zusammenwirft und daraus eine Ausdehnung Urarṭu's bis nach Sūhi im Süden statuiren will. Der Name des Statthalters von Amedi ist Upahhi(!)r-Bēl, nicht Upahhar-Bēl, wie T. konstant bietet (S. 13; 14; 8), zu lesen. S. 12, Zl. 9 v. u. begegnet ein Gott Ṣur-tu, statt Marduk (in der Schreibung Amar-Ud)!
- S. 15. Die hier aufgezählten Orte möchte ich jetzt, gegen meine frühere Annahme (in ZA XV 339), in bezw. in der Nachbarschaft Urarțu's, nicht im Gebiete der Madai, suchen, wofür allerdings der Zusammenhang ihrer Erwähnung bis zu einem gewissen Grade geltend gemacht werden konnte; die von mir früher a. a. O. befürwortete Annahme einer zweiten, medischen Landschaft Til-Aššuri erübrigt sich dann wohl. Zu Lapsia bezw. Lupsua vgl. den ersten Bestandteil
- 1. Falls wirklich *Šinamu* mit Sinabu identisch sein sollte, wie ich in ZA XIII 74 annahm, was ich jetzt aber einigermassen bezweifle, würde wohl in Kinabu die fehlerhafte Wortform zu erblicken sein. Nicht im mindesten gegen die von mir vorgeschlagene Gleichung Kinabu = Sinabu spricht die von T. urgirte Thatsache, dass Kinabu als Festung des Hulai, Sinabu aber als jene des Burramman auftritt. Da Hulai die Todesstrafe des Schindens erleidet, musste 3 Jahre später natürlich ein anderer Stadtfürst seine Stelle einnehmen!
- 2. Das E-za-du des Briefes Sm. 760, rev. 20 auf S. 11 ist ganz zu streichen! der betreffende Passus ist wohl so zu fassen: a-di e-sa du = 'bis zur bezw. gegen die Erntezeit',

Lapsi in dem Namen *La-ap-si-ta-ni-e*, das in Tiglathpileser's III (IV.) Städteliste des Westlandes, speziell Syriens, vorkommt: III R 10, No 3, Zl. 33 b = Rost, *Kl. Inschr.* II 40 <sup>1</sup>.

Eine Glanzleistung, welche die oberflächliche Arbeitsweise des Verf.'s grell beleuchtet, wird uns auf **S**. **16** geboten. Die Endung -ni, die bekanntlich im Assyr. an Ortsnamen antreten kann, soll nach dem Verf. ein altarmenischer Lokativ sein, der auch in der griechischen Periode sehr häufig erscheine, z. B. in Namen wie Gordue-ne, Adie-ne, Calace-ne!<sup>2</sup>

- **S. 17**. Abdudi. Sollte <sup>al</sup> Ab-du-di (K 530, 7 a) etwa ein Schreibfehler für <sup>al</sup> La-ab-du-di sein? Der Zusammenhang weist in das Gebiet der babylonischen Aramäerstämme. Ueber Labdudu vgl. man meine Bemerk. in MVAG XI 230.
- **S. 18**. T. 's Behauptung, dass das *Adiabene* der Klassiker nach der inschriftlich bezeugten Stadt Adia benannt sei<sup>3</sup>, ist gänzlich haltlos. Adiabene geht zurück auf eine einheimische Wortform, die bei den Syrern Ḥadʰjabʰ Ḥdʰaijabʰ (so nach Bar-Bahlul!) lautet. Vielleicht ist in dem *Ha-da-bi-ti* von Sanherib's Bawian-Inschr. (Zl. 10) das keilinschriftliche Prototyp zu erkennen. Der Artikel *Adinnu* beruht ausschliesslich auf meinen Bemerkungen in AJSL XXII 209, ohne
- 1. Mit diesem Lapsitania verglich Hüsing in ZA XVII 270 und BA V 411 das Al-la-ap-si-a der Annal. Assurnasirpal's (col. III 109); diese Zusammenstellung wird hinfällig, da die Neucdition der Assurnasirpaltexte in Budge-King, AKA, vol. I ra gegenüber Rawl.'s si bietet. Lapsi-tania ein Kompositum?; wir kennen einen Nomadenstamm Ta-ni-e (Annal. Tiglatpil. III. (IV), Zl. 13); doch bleibt es äusserst unsicher, ob dieses Tanē mit tania in Lapsi-tania zusammenhängt.
- 2. Bei Calacene fügt T. in Klammern bei : " = assyr. Hilahhi »; einen solchen Namen kenne ich aus den Inschriften nicht. Sollte Hilahhi Druckfehler für Hilakki sein, so wäre ein haarsträubendes Versehen zu konstatiren, da Hilakku bekanntlich = Χιλιχία. Χαλαχηνή aber jene assyrische Landschaft ist, welche von der Haupstadt Kalhu den Namen hat. Sollte aber Halahha beabsichtigt gewesen sein, so wäre auch in diesem Falle die Gleichsetzung mit Χαλαχηνή zu verwerfen; denn Halahha entspricht bibl. הֹבַּחַ, das man allerdings vielfach verkehrter Weise mit Χαλαχηνή identifiziren wollte.
  - 3. Auf S. 16 konstruirt er daher schlankweg eine griechische Form Adiene!

dass mein Name, wie auch sonst öfter, irgendwie erwähnt wird; das Gleiche gilt z. B. auch von Artikel *Akbanu* auf S. 24, der auf meinen Bemerk. zu *`-LI-E-A-HU* und māt-du NABU-BA-NU (a. a. O. XXII 209; 216) beruht.

- **S. 19**. Der Verf. weiss immer noch nicht, dass der früher vielfach Umliaš gelesene Name nur D(T)upliaš gelesen werden darf. Vgl. z. B. zuletzt dazu Hommel in *Grundriss* 296.
- **S. 19-26**. Den Ausführungen des Verf. über mat Ai kann ich in den wesentlichen Punkten nicht beipflichten. Es würde aber zu weit führen, wollte ich hier im Einzelnen dazu Stellung nehmen; ich werde an einem anderen Orte noch einmal eingehend über die Bedeutung dieses Namens handeln. Dass die Gleichsetzung von māl Ai mit mat Ma-da-ai, die ich in ZA XV 373 als sicher annahm, nicht ganz befriedigt, dies räume ich jetzt gern ein. - Die viel umstrittene Frage nach der Lesung des Gottesnamens NIN-IB wird von Verf. (S. 251) folgendenmassen gelöst: "Ninib is to be read either Pir and then be compared with the Moabitic god Peor, or Ninus »! — Weshalb der Verf. den Landesnamen Akkadū immer in der Genetivform Akkadī (s. S. 24-26), ansetzt, bleibt mir rätselhaft. Entgegen der jetzt herrschenden Meinung soll Akkadu nach T. Südbabylonien sein2! Die Trennung von Akkad(u) und Agade, jener Stadt, nach der Nordbabylonien Akkadū hiess (gegen T., S. 26), erscheint selbstverständlich ungerechtfertigt; Akkadu reflektirt bekanntlich nur die semitische Wiedergabe des sumer. Agade.
- **S. 28.** Ueber Alzi und Enzi (Enzite), gegen deren Gleichsetzung ich jetzt auch erhebliche Bedenken hege³, werde ich an anderem Orte sprechen.
  - 1. Vgl. über diese zuletzt Hommel, Grundriss 393.
- 2. Begründet wird diese Auffassung damit, dass Erech in einem Briefe eine Stadt des Landes Akkad genannt wird. Dies beweist aber absolut nichts, da in späterer Zeit, insbesondere auch in der neuassyrischen Briefliteratur Akkadū vielfach (wenn nicht überwiegend?) als Bezeichnung Gesammtbabyloniens fungirt. Ursprünglich haftete aber der Name Akkadū an dem nördlichen Teile Babyloniens.
- 3. Der Wechsel von n zu l musste wahrlich nicht erst, wie T. (S. 29) fordert, ausdrücklich durch Beispiele aus der 'altarmenischen' Sprache gestützt

**S. 32.** Das in 2 Briefen sich findende  $Mar^{ki}$  bezw.  ${}^{mat}Mar^{ki}$  stellt kaum (wie in astrologischen Texten, Virolleaud) eine Verkürzung aus  $Mar-tu^{ki} = Amurr\bar{u}$  dar, sondern wird sich mit jenem babylonischen Mar<sup>ki</sup> decken, das uns hauptsächlich durch den Namen der Göttin  $Nin-Mar^{ki}$  bekannt ist; auch eine Identifikation mit der Landschaft  $M\acute{a}-er^{ki}$  (bezw.  ${}^{mat}Ma-er$ , Ma-ri)<sup>1</sup> muss als Eventualität im Auge behalten werden.

Für recht überflüssig halte ich es, dass sich der Verf. auf S. 33-35 noch einmal die Mühe gibt, die Lesung Amurrū gegenüber Aharru, das längst in die Rumpelkammer verwiesen wurde, an der Hand des sattsam bekannten Materials eingehend zu begründen; das gleiche gilt von seinem Nachweis, dass MAR-TU Amurrū zu umschreiben ist. Weshalb immer wieder dahin neues Licht tragen, wo längst heller Tag herrscht! Ein kurzer Hinweis auf die sich mit der früheren, nun längst abgethanen Streitfrage beschäftigenden Literatur hätte vollauf genügt.

- **S. 37**, Zl. 15. Die Ansetzung eines Namens Tuāiādi ist unsicher; <sup>1</sup> an der betreffenden Stelle könnte auch <sup>māt</sup> Tu-a-ia a-di na-gi-e umschrieben werden; dann würden wir Tuāia als Namensform erhalten. Eine, jedenfalls davon verschiedene Stadt Tu-a begegnet, nebenbei bemerkt, in III R 66, Rev. 13 c.
- S. 38. Anm. 2. Ob der Name Misi-andia indogermanisch ist, wissen wir absolut nicht. Für T. existirt eine solche Vorfrage nicht; er erklärt ohne viel Federlesens das erste Element in diesem Worte Mi-si als μέσος " middle, between »!

Die folgenden Bemerkungen gelten der, wie schon oben hervorgehoben, dank fremder Bemühungen in verbesserter Gestalt vorliegenden Geographical List, deren frühere etwas konfuse, von Johns und mir

werden; denn ganz abgesehen davon, dass sich ein solcher wohl in den meisten Sprachen belegen liesse, würde bei Enzi-Alzi die Vertauschung von l und n wohl erst im assyrischen, also semitischen Munde erfolgt sein, welcher bekanntlich für den Lautwechsel von Sonoren eine besondere Vorliebe bekundet.

1. Ein alTu-'-ia-ti begegnet Johns, Deeds No 743 = K 3061; Bezold, Catalogue bietet übrigens statt ti b[i].

getadelte Anordnung nun einer genaueren alphabetischen Disponirung gewichen ist<sup>1</sup>.

BAB--I-LA2. Dieser auf Grund einer Vermutung von Johns (AJSL XXII 229) neu eingeführte Name ist zu streichen! Die fragliche Stelle [24] K 626, obv. 13 ist so zu fassen: « (das und das) soll ina mešēti bābi 'i-i-la » — « an einem Thorbalken aufgehängt werden » 3.

 $^{amel}$  BA....NU. Die Lücke zwischen BA und NU ist viel zu gross angenommen! Vor NU fehlt höchstens ein Keil, wahrscheinlich nichts. Johns, der diesen Namen nachgetragen, liest: Ba-nu-[ .

 $B\bar{I}T$ .  $^{am\bar{e}l}$  DA-KU-RA-AI. Die Stelle [436] K 145, obv. 14 lautet  $al\bar{a}ni$   $^{pl}$  ša  $B\bar{i}t$ -  $^{m}$  Da-ku-ru; ša bildet daher selbstredend keinen Bestandteil des Eigennamens.

 $B\bar{\imath}t$ - $D\bar{U}R$ -A-NI ist kaum Ortsname, sondern bedeutet wohl " die Burgen "; für  $b\bar{\imath}t$   $d\bar{\imath}r\bar{\imath}ni$  vgl. Delitzsch, Gram.<sup>2</sup> § 167<sup>4</sup>.

EZIGGI. Die Einreihung dieses Namens in die Liste, im Anschlusse an Johns, a. a. O. 229. durfte nicht ohne beigefügtes Fragezeichen erfolgen; das Determ. alu steht nämlich am Schlusse der E-ziggi vorhergehenden Zeile; es ist daher, trotz der sonstigen Eigenheiten des betreff. Briefes, doch recht fraglich, ob in E-zig-gi ein Ortsname

- 1. Im einzelnen gäbe es an der Reihenfolge auch jetzt noch da und dort Manches zu ändern. So erscheint z. B. mitten unter den H-Artikeln zwischen  $HA-TI-\check{S}A-RU$  und HA-AT-TU ein Teil der D-Artikel eingeschoben! Derartige Flüchtigkeiten hätten doch leicht vermieden werden können.  $Mar^{ki}$  gehört am besten unter lit. M.; denn die für T.'s Einreihung unter A massgelende Gleichung  $Mar^{ki} = Mar-tu^{ki} = Amurr\bar{u}$  erscheint, wie schon oben betont wurde, höchst unwahrscheinlich.
- 2. Die den einzelnen Bemerkungen vorausgesetzten Namen in Kapitälschrift habe ich der Uebersichtlichkeit wegen, aus T.'s Liste übernommen.
- 3. Die passivische Fassung von 'i-i-la möchte ich mit Frank, Babyl. Beschwörungsreliefs 36 gegen Behrens, Briefe  $90^1$  vorziehen.
- 4. Für *Ri-ta-a* in *Bīt* (*bīt* ?)-m*Ri-ta-a* bleibt natürlich auch die Lesung *Dalta-a* offen. T. meint (S. 43, note 1), dass nur letztere erlaubt sei; denn in dem betreff. Briefe K 5458 sei vom Hause des Königs Daltā von Ellipi die Rede. Hiergegen möchte ich einwenden, dass K 5458 offenbar von Ereignissen in Urautu handelt; wäre aber wirklich die Nennung des Königs Daltā beabsichtigt gewesen, so würde derselbe wohl als *šarru* und nicht mit dem blossen Personendeterminativ charakterisirt sein.

steckt und nicht vielmehr irgend eine (vulgäre) Verbalform. — Zu  $[mat\ EN-ZI]$ -TE-NI gehört gleichfalls unbedingt ein Fragezeichen; denn die vorgeschlagene Ergänzung ist sehr unsicher.

 $m\bar{a}t\ HA\text{-}BAN$ : [556] K 683, rev. 2. Ha-ban folgt in diesem Briefe auf Mazamua. Es scheint mir sehr wahrscheinlich, dass HA nur Schreibfehler für ZA ist (vielleicht bietet auch das Original in der That ZA!), da uns eine in der Nachbarschaft Assyriens befindliche Landschaft  $Z\bar{a}ban$  am unteren  $Z\bar{a}b$  durch eine ganze Reihe inschriftlicher Stellen bezeugt wird<sup>1</sup>.

Nicht ausgeschlossen ist es aber auch, dass māt Ha-ban = Bīt-Ham-ban (Habban); siehe zu diesem meine Bemerk. in ZA XV 332, wo jetzt unter anderen noch die 2 von T. p. 43 gebuchten Stellen der Briefliteratur (K 689, obv. 17; K 11148, obv. 10) nachzutragen wären.

māt HAL-LAT-AI. Die alleinige Berechtigung der Lesung Hal-lat (nicht mat)-ai glaube ich in MVAG XI 425 festgestellt zu haben.

 $^{al}HAL.SU$ . Ob es sich bei den für diesen Namen gebuchten Stellen wirklich um ein nom. propr. und nicht einfach um das Appellativ. halsu = "Festung " handelt, erscheint mir doch sehr fraglich.

Die unter  $D\bar{U}R.ILI^{ki}$  gegebenen Zitate sind mit dem Artikel <sup>mat</sup>DI-RI (S. 46) zu vereinigen.  $D\bar{\nu}$ ru ( $D\bar{\nu}$ ri) ist ja, was zuerst Meissner in

1. Für Zāban (Zabban, Zamban), das bald mit Determ. mātu, bald mit alu versehen erscheint, siehe die Belege in Delitzsch's Paradies 203. Zu diesen könnten jetzt etwa noch folgende hinzugefügt werden: māt Za-ban: Asurn. II 130; Asurn. Stier Inschr. II 18; Asurn. Balaw. obv. 15 (Var. al); Budge-King. AKA I 169, obv. 15; I 175, rev. 2 (beide Male: Var 'al'). — alZa-ban: CT IV 47,19, AKA I 163, obv. 13; 180, obv. 26. Salm. Balaw. IV 2, 3. Synchron. Gesch. III 120 (ban ergänzt); l. c. II 11 (wohl  $\dot{a}l$  zu ergänzen). K 630 = HARP. 311, obv. 10. al Zab-ban: K 9389 = HARP. Nº 641, obv.4 TALLQVIST, Maqlii I 42-43. - al Zamban: 81, 7-27, 31 = HARP. Nº 516, obv. 17. Die Landschaft bezw. deren gleichnamige Hauptstadt leitet ihre Benennug vom unteren Zāb ab, dessen Name in den Keilinschriftlichen gelegentlich auch in der Form Zāban vorkommt, so bei Šamši-Adad IV (V.) col. II 34 und in der Asarhaddon-Inschr. des Negūb-tunnels Zl. 7 (siehe Scheil, Recueil XVII 82) ferner im Person. Nam. m när Za-ban iddinnana (Johns, Deeds No 741, Obv. 14). In synchronist, Gesch. II 15-16 muss das Determ. alu vor Za-ban šu-ba-li-e wahrscheinlich in nāru emendirt werden. [Zu unterscheiden von diesem Zāban ist jedenfalls das Za-pi-anki und Gu-ungu-un Za-ba-anki bei Scheil, Text. élam.-sémit. IV 10 bezw. 21. Korrekt.-Zus.]

BA III 282 hervorgehoben hat (beachte auch Weissbach in ZDMG 53, 662), die semitische Lesung des ideographischen BÁD-DIN-GIR-KI.

når I.KA.RU ist unsicher! Der Text lautet ina nāru i-ka-ru-[; ikaru [] könnte auch zu einer Verbalform zu ergänzen sein.

Zu <sup>al</sup> IŠ-QI-A vgl. man meine Bemerk. in OLZ VIII 376 und in MVAG XI 233 (sub N° 61 und Anm. 3); der Name dieser assyrischen Stadt ist wegen der von Hommel, Grundriss 412 aufgezeigten Stelle Bu 89, 4-26, 6 (Bezold, Catal.), wo Me-il-ki-a geschrieben steht, nicht Išqia, sondern Milk(q)ia zu lesen.

at KAN-NU-'AI: [529] K 1252 a, obv. 7. Der Ortsname lautet Kannu' (m Ša-ri-i at Kan-nu-'-ai); im gleichen Briefe werden die assyrischen Städte Urzuhina und Kalhu erwähnt; at Kan-nu-' begegnet auch in Johns, Deeds N° 443 (Bu 91, 5-9, 95), obv. 5. 9, ausserdem in spätassyrischen Privaturkunden, die Ungnad in Vorderasiat. Schriftdenkm. I (N° 84-105) edirt hat; in diesen letzteren wird es einmal zusammen mit Harran erwähnt. Es handelt sich offenbar um eine irgendwo zwischen Harran im Westen und dem Tigris, bezw. dem Gebiete des eigentl. Assyrien im Osten, befindliche Stadt, die zweifellos, wie Ungnad, a. a. O., S. X erkannt hat, mit 1322 (Ezechiel 27, 23) identisch ist. Vgl. auch Schiffer, Keilinschriftl. Spuren (OLZ, Beiheft 1) 109 und Sayce, OLZ X 546. Johns' Bedenken gegen diese Identifikation (in PSBA 30, 109) erscheinen mir zu wenig begründet. Auch unter dem mät Kan-ni in Johns, Deeds No 899 (K 4868), col. I 4 dürfte die Gegend der Stadt Kannu' zu verstehen sein.

mat  $K\bar{A}R$ -SIPARRI. Die hier gebuchte Stelle 81, 2-4, 55 obv. 12: at  $K\bar{a}r$ -Si-par-[ri] ist zu streichen. Der Name lautet, wie ich in AJSL XXII 223 bemerkte, wahrscheinlich at Kar-Si-tu ; so findet er sich dann gleichfalls wenige Zeilen hernach von T. als KAR-SI-T U nachgetragen.

Unter at KU-LU-MAN trage nach K 5458, obv. 21: at Ku-[ ...

 $m^{al}$  LA-KI-E. Die hier auf Grund einer Vermutung von Johns (a. a. O. 230) registrirte Stelle  $^{al}$  LA-KU-U-A: K 688, obv. 11 (sic!) ist sehr unsicher; in Harper's Ausgabe sind die drei ersten Zeichen (AL, LA, KU) sämmtlich mit Fragezeichen versehen.

Bei mat NA-M[A-RU] fehlt, trotz meiner Bemerkung in AJSL XXII 216, doch wieder das notwendige Fragezeichen.

Statt al? NU-NA-AK lies al? NU-NAK.

Unter PU-QU-DU könnte [272] K 4736, obv. 6 : [amēl Pu]-qu-da-ai nachgetragen werden ; die Ergänzung scheint mir ziemlich sicher, da der Platz für 2 Zeichen ausreicht<sup>1</sup>.

mat QI-PA-NI. Falls an der betreffenden Stelle wirklich ein Eigenname vorliegt, was allerdings das wahrscheinlichste ist, dürfte es sich um die uns aus Asurn. Annal. III 93 bekannte Landschaft Qipani handeln<sup>2</sup>.

al RA-HAR-RI-DA ist sehr unsicher! Vor RA sind nur undeutliche Zeichenspuren erhalten<sup>3</sup>.

al ŠA-MAN-A-KU. Der Text von 81, 7-8, 31 bietet a-di Ša-mà-na-ku; die Ansetzung eines Ortsnamens Šamanaku oder Manaku auf Grund dieser unklaren Stelle erscheint bedenklich; vgl. schon meine Bemerk. in AJSL XXII 216.

al TAR-GI-BA-A-TI. Bei diesem Namen durfte wohl auf [576] K 1109, rev. 5 hingewiesen werden, wo höchst wahrscheinlich amēl Targi-ba4-a-tú zu lesen ist, wie schon Johns a. a. O. 231 vermutete. māt Tar-bu-ga(?)-ti: Sarg. Ann. 263 steht möglicherweise, wie ich in MVAG XI 219 erwog, irrtümlich für Tar-gu-ba-ti.

al Ú-RA: [490] K 746, rev. 3. Augenscheinlich kein Ortsname! Die betreffende Stelle wird so zu umschreiben sein: ina libbi ali ú-ra = u mitten in die Stadt brachte ich (sie . . . ).

Zu al ZAB-BAN vgl. man meine obigen Bemerk. zu mat HA-BAN.

- 1. Eventuell könnte auch nur *amēlu* vor *Qu-da-ai* fehlen; dann wäre jedenfalls der aus K 669, obv. 5 bekannte Nomadenstamm dieses Namens (vgl. MVAG XI 230) gemeint.
  - 2. Vgl. zu dieser meine Bemerk. in ZA XIII 105; XlV 171.
- 3. Die Aufnahme dieses, wie verschiedener anderer, recht zweifelhafter Eigennamen (so z B. auch des oben erwähnten, sehr fraglichen al(!) Nu-nak) geht auf Vermutungen von Johns zurück.
- 4. HARPER'S Ausgabe bietet allerdings deutlich MA; vielleicht steht aber auf dem Original thatsächlich BA; im Uebrigen konnte ja BA sehr leicht vom Tafelschreiber mit MA verwechselt worden sein.

Meine Besprechung der T.'schen Schrift ist umfangreicher ausgefallen, als sie es angesichts ihrer zahlreichen Fehler, Versehen und Ungenauigkeiten verdient hätte<sup>1</sup>. Sollten sich die etwa noch folgenden Teile nicht auf einem höheren, wissenschaftlichen Niveau halten, so werde ich mich mit einer summarischen Beurteilung derselben begnügen. Dem Verf. ist dringend eine solidere Arbeitsmethode und eine Vertiefung seiner assyriologischen Studien anzuraten; dann wird er auch für seine Leistungen die erwünschte Anerkennung ernten, die ihm jetzt leider in der Hauptsache vorenthalten werden muss.

1. Der Wert der beiden Karten mit ihren genauen Eintragungen der keilinschrift. Nomenklatur kann bei der Unsicherheit mancher Lokalisirungen natürlich zum Teil nur ein problematischer sein. Die geringe Vertrautheit des Verf.'s mit den der historischen Geographie gewidmeten assyriologischen Untersuchungen zeigt sich z. B. wieder auf der zweiten Karte, wo er die ihrer Lesung nach seit Jahren als Namri gesicherte Landschaft (siehe ZA XV 303) noch immer als Zimri verzeichnet.





RÜCKSEITE



# EIN LEBERSCHAU-TEXT

# AUS DER ZEIT AMMIŞADUGA'S

VON A. UNGNAD.

Der im folgenden veröffentlichte Text, welcher sich im Besitze von Herrn Professor B. Meissner befindet und mir freundlichst zur Bearbeitung überlassen wurde, ist deswegen von besonderem Interesse, weil er der erste ausführliche Leberschautext aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastie ist. Nur noch ein kleines undatiertes, aber seiner Schrift zufolge zweifellos in dieselbe Epoche gehörendes Täfelchen (Brit. Mus. 88, 5-12, 591) dieser Art war von Pinches in den Cuneiform Texts, Bd. IV S. 34 bekannt gemacht worden. Es enthält wie unser Text, den wir mit A bezeichnen wollen, Bemerkungen über den Verlauf einer Leberschau. Da B nicht datiert ist und vor allem sehr kurz gehalten ist, wird man wohl mit Jastrow (a. a. O., S. 277) annehmen dürfen, dass es nur eine vorläufige Notiz darstellt.

A stammt seiner Unterschrift zufolge vom 21. Addar des 10. Jahres<sup>2</sup> Ammişaduga's, also wahrscheinlich aus dem Anfang des Jahres 1974 v. Chr.<sup>3</sup>

- 1. Zuerst von A. Boissier (Note sur la nouvelle publication des textes divinatoires du British Museum, Genf 1905, S. 14 f.) als Omentext erkannt; eingehend behandelt von M. Jastrow. Die Religion Babyloniens und Assyriens, Bd. II, (Giessen 1907) S. 274 ff. Wir bezeichnen den Text im folgenden mit B.
- 2. Vgl. hierzu meinen Aufsatz: Die Chronologie der Regierung Ammiditana's und Ammişaduga's (in den Beiträgen zur Assyriologie, Bd. VI, Heft 3.) S. 32.
- 3. Vgl. Orient. Litt. Ztg. 1907, Sp. 638, Anm. 2. Auch Thureau-Dangin setzt den Beginn der Hammurapi-Dynastie ins Jahr 2232: vgl. zuletzt seine Bemerkungen in der Orient. Litt. Ztg. 1908, Sp. 138 f., denen ich durchaus beistimme.

Ein weiterer Text, der den beiden altbabylonischen, besonders A, sehr ähnlich ist, stammt aus der Kassitenzeit<sup>1</sup> (CBM 10495) und wurde von A. T. Clay in seinen *Documents from the Temple Archives of Nippur (The Babyl. Exped. of the Univ. of Pennsylvania*, Vol. XIV) N° 4 veröffentlicht. Nachdem ich die Verwandtschaft dieses Textes mit B erkannt hatte², wurde er von Jastrow (a. a. O., S. 278 ff.) bearbeitet. Im Gegensatz zu B, aber in Uebereinstimmung mit A enthält jener Text aus der Kassitenzeit, den wir mit C bezeichnen, Angaben über eine doppelte Leberschau; auch sonst berühert er sich viel enger mit den altbabylonischen als mit den assyrischen und neubabylonischen Texten der gleichen Art.

A ist leicht gebrannt; seine Höhe beträgt 5, 7 cm., seine Breite 5, 5 cm. Die rechte Ecke ist — wohl während des Transportes vom Orient — zerbrochen und später wieder hinzugefügt worden. Dabei sind einzelne Stückchen ganz verloren gegangen, so dass die Herstellung des Textes an mehreren Stellen nicht mehr möglich ist. Die Mitte der Vorderseite ist ein wenig abgerieben. Die Schrift ist die in den Briefen der gleichen Zeit übliche. In der Wiedergabe der Zeichen herrscht eine gewisse Willkür; namentlich werden HAR und NA in sehr verschiedener Weise geschrieben. Obwohl die Schrift der Tafel eine geübte Hand verrät, haben sich doch einige Fehler eingeschlichen; so werden DI und KI zweimal verwechselt (Z. 5 und 19); über weitere Irrtümer s. u.

### UMSCHRIFT.

 $({\it Vorder seite.})$ 

- 1. DIŠ SU li-pí-it ga-ti a-na ilu Marduk
- 2. a-na e-pí-eš și-bu-tim i-na <sup>warah</sup> Addarim
- 3. in -ne -ip -šú.
- 4. te-ir-tum manzazam i-šú padanam i-šú KAL i-šú

<sup>1.</sup> Laut Unterschrift vom 1. Ajar des 11 Jahres des Burnaburiaš (d. i. etwa 1390 v. Chr.)

<sup>. 2.</sup> Orient. Litt. Ztg. 1906, Sp. 538, Anm. 3.

- 5. šulmam i-šú i-na imitti martim kakkum na-a'-bu-tum šakin
- 6. martum imittum ki-na-at (!) LU (?) TU (?) KAL martam ig(k, q)-b(p)i-ir
- 7. ku-b(p)u-uš kabattim paţir, kabattum imittum ta-li-il
- 8. ubân kabattim qablitum<sup>tum</sup> imittum a-na II paṭrat <sup>at</sup>
- 9. RI. ŠÀ. (?) RI. ZA

i-šú

- 10. XIV ti-ra-nu za-ak-r[u]
- 11. DIŠ SU li-pí-i[t] ga-ti a-na ṣalam [Am-]mu-ra-pí
- 12. ta-[m]ur (?)-tum

[- - -].

13. te-ir-tum manzazum a-r[i-i]k

## (Rückseite.)

- 14. i-na imni manzazim II na-š[i (?)-k]u (?) na-du-ú
- 15. padanam i-šú [šum]êl padanim paţir
- 16. ŠÚ. BAT šuměl padanim šakin¹ K[A]L na-ba-al-ku-ut
- 17. i-na libbi bâb êkallim zi-hu na-[di]-ma nu-ru-ub
- 18. šulmam i-šú i-na TU RI BIT (?) ZU kakkum [- -]
- 19. ri-eš martim i-ţul martum šumêltum šapliš i-[n]a(?)-ak-l[u](?)[l]a(?)
- 20. i-na šumėl martim šėpum i-na libbi šėpim šumėl martim a-na II paţir
- 21. i-na šumêl martim šêpum i-na šumêl ubânim kakkum iš-tu imnim a-na šumêlim te-bi
- 22. i-na șe-ir ubânim qablîtim kakkum šakin-ma šapliš i-ţul
- 23. ku-b(p)u-uš kabattim paţir (!) kabattum imittum ta-li-il
- 24. ri-eš kabattim šumėltim paţir RI. ŠÀ. (?) RI. ZA i-šú
- 25. XIV ti-ra-nu na-ah-zu
- 26. a-na ta-wi-it ip-šá ta-az(s, s)-b(p)i-il-tam i-ta-a
- 27. warah Addarum ûmu XXI kam
- 28. MU Am-mi-ṣa-du-ga LUGAL. E
- 29. SIBA (!) ZI ŠE. GA dingir UTU dingir Marduk-BI. DA. GÉ.
  - 1. Oder šaknat, s. u.

### UEBERSETZUNG.

- (1) ... ... Händewerk für Marduk, (2) (das), um eine (göttliche) Willens iusserung zu bewirken, im Monat Addar (3) getan wurde.
- (4) Resultat der Opferschau: Einen "Standort "hatte sie". Einen "Pfad "hatte sie. Eine Pfortader (?) hatte sie. (5) Eine Drüse (?) hatte sie. Auf der rechten Seite der Galle war eine zerstörte "Waffe "gelegen. (6) Die Galle war rechts fest. Das ...... der Pfortader (?) ... te die Galle. (7) Die "Kopfbinde "der Leber war gespalten. Die Leber ... te rechts. (8) Der "Finger "der Leber war in der Mitte (und zwar) auf der rechten Seite in zwei Teile gespalten. (9) ....... hatte sie.
  - (10) 14 Anzeichen (?) waren genannt (?).
  - (11) ...... Händewerk für das Bildnis des [Am]murapi.
- (12) Die Besichtigung (?) .[....]. (13) Resultat der Opferschau: Der "Standort, war lang. (14) Auf der rechten Seite des "Standortes," waren zwei ..[. .].. gelegen. (15) Einen "Pfad " hatte sie. Die linke Seite des "Pfades " war gespalten. (16) Ein ... war auf der linken Seite des "Pfades " gelegen. Die Pfortader (?) war losgerissen. (17) In der Mitte des "Palasttores " lag ein ... und (dieser) war zerfasert (?). (18) Eine Drüse (?) hatte sie. In ... ... [befand sich (?)] eine " Waffe ». (19) und (diese) schaute nach dem " Haupte » der Galle. Die Galle war auf der linken Seite nach (?) unten ... ... (20) Auf der linken Seite der Galle war ein "Fuss," inmitten eines (anderen) "Fusses,". Die linke Seite der Galle war in zwei Teile gespalten. (21) Auf der linken Seite der Galle war ein "Fuss ". Auf der linken Seite des "Fingers " hatte sich eine " Waffe " von rechts nach links hin erhoben. (22) Auf der Rückseite des "Fingers, war in der Mitte (desselben) eine "Waffe, gelegen, und (diese) schaute nach unten. (23) Die "Kopfbinde" der Leber war gespalten. Die Leber ... te rechts. (24) Das « Haupt » der Leber war auf der linken Seite gespalten. . . . . . ... hatte sie.
  - (25) 14 Anzeichen waren ....
  - 1. D. i. die Leber.

- (26)
- (27) Addar, 21. Tag,
- (28) Jahr, in dem der König Ammisaduga, (29) der legitime Hirt, der gehorsame Diener des Šamaš und Marduk<sup>1</sup>.

### BEMERKUNGEN.

ZEILE 1. Der senkrechte Keil im Anfang dürfte wie auch in Z. 11 den Anfang des Abschnittes bezeichnen. Auf keinen Fall darf er als die Praeposition *una* gefasst werden,da eine solche Verwendung des senkrechten Keiles in der Hammurapi-Zeit nicht erweisbar ist.

Das zweite Zeichen könnte zur Not auch ZU sein, obwohl das weniger wahrscheinlich ist. Seine Bedeutung hier und in Z. 11 ist unklar.

Das dritte Zeichen muss li sein, obgleich es hier und in Z. 11 höchst eigentümlich von den bekannten Formen dieses Zeichens abweicht. Der Omenbericht aus der Kassitenzeit (C) beginnt gleichfalls mit li-pi-it ga-tim ilu Marduk. Das Zeichen BI umschreibe ich mit pi, sofern es in Wörtern begegnet, die etymologisch den p-Laut erwarten lassen.

ZEILE 2. Die Phrase sibûta epéšu (Gt) findet sich sonst in der Bedeutung eine Verfügung treffen v. Vgl. hierzu C. F. Lehmann in ZA VII S. 331. Die wörtliche Uebersetzung eine Willensäusserung machen kann wohl nichts anderes bedeuten als eine göttliche Willensäusserung veranlassen v; dieses geschieht ja durch die Leberschau.<sup>2</sup>

ZEILE 4. têrtum (wörtlich missio) bezeichnet die von den Göttern gesandte Offenbarung, die sich in dem Resultat der Opferschau zu erkennen gibt. Es bezeichnet dann auch das Resultat der Opferschau selbst.

Dass KI.GUB manzazum zu lesen sei, hatte bereits ein Vergleich des Omentextes C mit B gelehrt<sup>3</sup>. Unser Text bestätigt diese Gleich-

<sup>1.</sup> Das Datum wird hier in einer abgekürzten Form gegeben. Für die Ergänzung (HAR.RA KALA M.MA-NA ŠU NE.I.N-GAB,A) vgl. Beitr. zur Ass. VI, Heft 3, S. 14 und 32.

<sup>2.</sup> Vgl. auch Jastrow's Bemerkungen in seiner Religion Babyloniens und Assyriens II. S. 216 ff.

<sup>3.</sup> Jastrow, II S. 271, Anm. 1; B bietet ma-az-za-za-am i-šú.

setzung. Jastrow ist der Ansicht, dass mit "Standort " gewisse Markierungen gemeint seien, die sich auf den Lebern frischgeschlachteter Schafe zeigen. Nun ist aber folgendes zu beachten. In späterer Zeit ist die gewöhnliche Reihenfolge $^1$  der aufgezählten Elemente : NA, GIR und KAL; in A ist es KI.GUB, GIR und KAL; ebenso ist auch die Reihenfolge in C, nur dass dort noch hinter GIR dass KA. HI. GA genannt wird<sup>2</sup>, das demnach ein Teil des GIR sein dürfte. Dagegen wird das NA, das doch schon wegen seiner Stellung in den späteren Aufzeichnungen ein wichtiges Merkmal sein muss, in den Texten, die KI. GUB haben, nicht genannt. Da liegt es sehr nahe, KI. GUB mit NA zu identifizieren. NA dürfte dann nur ein anderes, vielleicht erst später aufgekommenes Ideogramm für denselben Begriff sein<sup>3</sup>. In diesem Falle müsste es auch die Lesung manzazu haben. Nun wird in CT XI 25 Z. 14a = 27, Rev. Z. 17 NA mit man-za-lu (?) erklärt. Das letzte Zeichen gibt der Herausgeber Thompson schraffiert. In der neubabylonischen Schrift sind nun LU und ZU an beschädigten Stellen ausserordentlich leicht zu verwechseln, so das eine Lesung man-za-zu dem Texte keine Gewalt antun würde. Aber wäre auch die Lesung man-za-lu4 notwendig, so könnte dieses kaum etwas anderes sein als manzazu; es liegt dann eine vom Fem. manzaltu abgeleitete Neubildung vor. Eine weite Bestätigung für die Gleichung KI.GUB = NAbietet Z. 13 unseres Textes. Wenn die Zeichen auch beschädigt sind, so sind doch noch genug Spuren zu erkennen, um ein Lesung a-r[i-i]k als sicher zu erweisen. Nun wird das Prädikat arik (GID-DA) in späteren Texten mit Vorliebe vom NA gebraucht; so CT XX, 39 Z. 1°; V R. 63 B. Z. 10 und 23; Sargon-Orakel<sup>5</sup> (K 2130), Vs. Z. 27;

<sup>1.</sup> Vgl. auch Jastrow, II S. 304.

<sup>2.</sup> Ebenso auch in K 3945 (CT XX, 44) Z. 52, und Boissier, *Documents* S. 12 Z. 7 (Rm<sup>2</sup> III 103) u. a.

<sup>3.</sup> Umgekehrt findet sich Kl.GUB in späteren Texten nicht.

<sup>4.</sup> Mr. L. W. King teilt mir auf meine Anfrage freundlichst mit, dass das Original tatsachlich den Anfang des babylonischen Zeichens *LU* bietet. [Korrektur-Zusatz.]

<sup>5.</sup> King, Chronicles II, S. 133.

80, 7-19, 87¹ Z. 1 bis 8². Von anderen Teilen der Leber wird arik (GID-DA) viel seltener gebraucht; so findet es sich ausgesagt vom KAL (Boissier, Choix I S. 104 = Sm. 1898) Z. 10, vom GAR.TAB (CT XX 31 Z. 13 f.)³, vom SI (VR. 63 B Z. 27), vom EŠ (CT XX 1 Z. 29) und vom GIŠ.KU (Boissier, Choix I S. 153 = Sm. 1335) Z. 9. Demnach dürfte die Gleichung

### $KI.GUB = manzazu = NA^4$

sicher sein.

Da in B an zweiter Stelle pa-da-na-am i- $s\acute{u}$ , in A dagegen  $G\acute{I}R$  i- $s\acute{u}$ , steht, und da ferner durch  $S^c$  8 die Gleichung  $G\acute{I}R = padanu$  belegt ist, so stehe ich nicht an, für  $G\acute{I}R$ , den so häufig in Leberschautexten erwähnten Teil der Leber, durchweg die Lesung padanum anzusetzen. Jastrow hält  $G\acute{I}R$  für den Lebergallengang (S. 234 Anm. 13). Als Lesung glaubte er auf Grund von C  $nipt\acute{u}$  feststellen zu können, wogegen er padanu als Lesung des ebenfalls häufigen Zeichens  $G\acute{I}R$  (=  $s\acute{e}pu$ ) annahm<sup>5</sup>. Die hierfür angeführten Gründe können unserem Texte gegenüber nicht mehr aufrecht erhalten werden. In pa-da-na-am i- $s\acute{u}$  (B) unser  $G\acute{I}R$  anzunehmen, hielt Jastrow wohl vor allem der Umstand zurück, dass  $is\ddot{u}$  in Verbindung mit einem notwendigen Bestandteil der Leber, wie es der Lebergallengang ist, mindestens auffällig ist<sup>6</sup>. Aber nun bietet unser Text das auffällige  $G\acute{I}R$  i- $s\acute{u}$ , ebenso später auch KAL i- $s\acute{u}$ , was ebenso auffällig wäre. Nun kann man auch nicht mehr i- $s\acute{u}$  in KI.GUB i- $s\acute{u}$  gegen eine Gleichsetzung

- 1. Boissier, Choix de Textes relatifs à la Divination I, S. 40.
- 2. Auch vom išdu des NA wird arik prädiziert; so 81, 2-4, 197 (Boissier, Choix, S. 41) Z. 1-5.
  - 3. Auch im Paralleltext S. 37 Z. 10 f.
  - 4. Jastrow hält NA für den Gallenblasengang (S. 234 Anm. 13).
  - 5. S. 275, Anm. 2.
- 6. Vgl. S. 275, Anm. 1, wo er sagt: Der Gebrauch des Verbums *iši* 'es ist'... deutet darauf hin, dass es sich bei *mazzazu* wie bei *padanu*... nicht um Bestandteile der Leber, sondern um gewisse Erscheinungen auf der Leberfläche handelt.

von NA mit KI.GUB geltend machen. Ja, NA îši findet sich bereits in der Schreibung NA TUK-ši auf K 11489 etc.¹, Rs. Z. 18, K 11480², Rs. Z. 14, K 11486³, Rs. Z. 10 (TUK) und K 11520⁴ Z. 8 (TUK). Auch GÍR i-ši (bezw. TUK) findet sich bereits CT XX 31 Z. 9. 19. 20. 21. 22; ferner S. 34 Z. 4. 7. 8. 10. 12. 13, S. 35 Z. 4. 5. 7. 9, S. 36 Z. 12. 27. 31. 33, S. 37, Z. 6. Auch von anderen Bestandteilen der Leber, die nicht fehlen dürfen, wird îši gebraucht; so von der Galle und dem "Finger » (processus pyramidalis⁵) in CT XX 32 Z. 77/78: šumma GAR.TAB up-pu-qat-ma martu u ubânu i-ši, bezw. ul i-ši; ferner vom PA6: K 11489 etc. (Knudtzon N° 29) Rs. Z. 14, K 11480 (a. a. O. N° 55), Rs. Z. 16. Es kann also nicht in Abrede gestellt werden, dass îšu mit notwendigen Bestandteilen der Leber verbunden sich findet.

Wie steht es nun mit der Gleichsetzung von GIR mit  $nipt\acute{u}$ ? CT XX 23, Vs. Z. 6 heisst es :  $šumma\ ni-ip-tu-\acute{u}$  (!) ina imitti- $ša\ šapl\acute{a}nu$  etc. Das ša, das man hier schwerlich mit šakin wiedergeben darf, weist auf ein Beziehungswort, und dieses kann nur das in Z. 5 genannte GIR sein. Also ist  $nipt\acute{u}$  etwas, was am GIR sich finden kann. Demnach ist C Z. 13 zu ergänzen :  $ni-ip-tu-\acute{u}$  i-na  $imitti\ [GIR....]$ . Uebrigens weist ša mit einiger Wahrscheinlichkeit auf ein Femininum; wenn andrerseits GIR als Maskulinum konstruiert wird $^7$ , so spricht das ebenfalls für eine Gleichsetzung von GIR mit padanu, da letzteres ebenso wie girru und  $harr\^anu$  gewiss gen. comm. ist.

Die Gleichsetzung von GIR (=  $\$\hat{e}pu$ ) mit padanu ist demnach aufzugeben; sie ist auch schon an sich unwahrscheinlich: wird doch CT XX 32 Z. 70 ein solches GIR (=  $\$\hat{e}pu$ ) mit dem GIR eines Vogels

<sup>1.</sup> Bei Knudtzon, Assyrische Gebete an den Sonnengott Nº 29.

<sup>2.</sup> A. a. O. Nº 55.

<sup>3.</sup> A. a. O. Nº 54.

<sup>4.</sup> A. a. O. Nº 87.

<sup>5.</sup> Jastrow, S. 231.

<sup>6.</sup> Nach Jastrow, S. 297, Anm. 1 'Nebengallengang'; dieser wäre dann ein nicht notwendiger Bestandteil der Leber.

<sup>7.</sup> CT XX 30 (79, 7-8, 120 Obv. II) Z. 16. 18. 20 etc.: ma-qit.

verglichen! Demnach halte ich  $\mathring{sepu}$  als Lesung dieses anderen  $\mathring{GR}$  für völlig sicher.

Die phonetische Lesung für KAL, das Jastrow S. 240, Anm. 2 als "Pfortader » (vena portae) erklärt, ist unbekannt.

ZEILE 5. Statt KI ist zweifellos DI zu lesen, wie Z. 18 richtig bietet. Auch die gewöhnliche Reihenfolge der Teile (C; CT XX 34 Z. 53 u.s.w.) bestätigt dies. Wie Jastrow¹ erkannt hat, bietet B in seinem *šu-ul-mu* (Z. 4) die phonetische Lesung. Er hält DI für "Lymphdrüse - oder "Lymphdrüsenmasse », wie sie sich an der Vereinigungsstelle von Gallenblasengang und Lebergallengang findet.

GIŠ.KU fasst Jastrow (S. 235, Anm. 6)2 im Auschluss an Boissier (Choix, S. 74) als Ideogramm für zi-bu. Ich kann mich dieser Gleichsetzung nicht anschliessen. Als Hauptbeweis galt für Boissier K 2235 Rs. Z. 6 (zuletzt CT XX 41), wo in der ersten der drei Spalten  $GI\mathring{S}.KU$ , in der zweiten zi[--] steht. Da hier Z. 17 dem di-ig-šu in erster ein zi-bu in zweiter Spalte entspricht, lag es nahe, obiges zi zu zi-[bu] zu ergänzen. Dazu kam, dass in K 3945 (zuletzt CT XX) Col. III, Z. 1 ff. zuerst von zi-bu III, dann von III zi-bu, dann von III GIŠ.KU MEŠ gehandelt wird. Hieraus möchte ich aber nur entnehmen, dass zi-bu etwas ähnliches wie GIŠ.KU ist. Dass K 2235 kein Syllabar ist, sondern ein Stichwörterverzeichnis für Lebermerkmal einerseits und damit verbundenem zukünftigen Geschehnis andrerseits, hat Jastrow (S. 236) richtig erkannt; demnach findet sich an der angegebenen Stelle zi[-] garnicht in dem Omenbericht, sondern in der Deutung. Es fragt sich, ob in Z. 17 überhaupt zi-bu und nicht ZI-bu, d. i.  $tibu^{bu}$  gelesen werden muss, wie an einigen anderen Stellen zweifellos. So zunächst in K 7000 (Boissier, Documents) Z. 2 : šumma DAN nabalkutut ZI-bu mu-kil réš limuttim, d. i. wenn die Pfortader (?) losgerissen ist, (so bedeutet dies :) Erhebung ( $t\hat{\imath}bu^{bu}$ ) eines bösen Dämonen. Ähnlich sind CT XX 48, Z. 33 ff. zu verstehen, die ich hier umschreibe, da ich von Jastrow's Auffassung etwas abweiche:

<sup>1.</sup> S. 276, Anm. 1.

<sup>2.</sup> Vgl. auch Jastrow's Notes on Omen Texts (Am. J. of Sem. Langu. and Litt. XXIII, S. 103 ff.)

<sup>3.</sup> Notes on Omen Texts (AJSLL XXIII S. 109 f.)

- 33. ina lâ-šalimti ti (GIŠ.KU) VII-ti lu-ú I lu-ú II šaknū meš 34. ilnŠamaš idi ummânija illak<sup>ak</sup> šalmat<sup>át</sup>
- " Ist bei (der Leberschau wegen) einer ungünstigen Sache<sup>1</sup> eine Sieben-Waffe<sup>2</sup> und zwar eine oder zwei, vorhanden<sup>3</sup>, so wird Šamaš an der Seite meines Heeres ziehen: es ist günstig."
  - 35. ina šalimti ti GIŠ-KU VII-ti lu-ú I lu-ú II šaknū meš
    36. ZI-bu-šú ilu Šamaš lâ-šalmat <sup>át</sup>
- " Ist bei (der Leberschau wegen) einer günstigen Sache eine Sieben-Waffe, und zwar eine oder zwei, vorhanden³, so ist sein Angreifer  $(z \hat{e} b u^{bn} \tilde{s} \hat{u})$  Šamaš : es ist ungünstig. "

Der Parallelismus zu Z. 34 macht es unmöglich, ZI-bu-šú <sup>ilu</sup>Šamaš als Glosse zu GIŠ.KU betrachten; es ist zweifellos, dass es zum Nachsatz gehört. Ganz entsprechend sind die folgenden Zeilen, wo ein XV-ti (ohne GIŠ.KU) auf Ištar, ein GAB (nicht GIŠ.KU!) III-ti auf Sin weist:

- 37. ina lâ-šalimti ti XV-ti lu-ú I lu ú II šaknūmeš
- 38. iln XV (= Ištar) idi ummânija tallakak šalmat át.
- 39. ina šalimti XV-ti lu-ú I lu-ú II šaknūmeš têbu bu-šú ilu Ištar lâ-šalmatát.
- 40. ina lâ-šalimti<sup>ti</sup> GAB III-ti lu-ú I lu-ú II šaknūmeš iluXXX (= Sin) idi ummânija illak<sup>ak</sup> šalmat<sup>át</sup>.
- 41. ina šalimti<sup>ti</sup> GAB III-ti lu-ú I lu-ú II šaknūmcš têbu<sup>bu</sup>-šú <sup>ilu</sup>Sin lâ-šalmat<sup>át</sup>.

In Z. 40 und 41 ist es überhaupt unmöglich, zi-bu-šu als Glosse zu  $GI\check{S}.KU$  zu betrachten, da im Vordersatz  $GI\check{S}.KU$  durch GAB ersetzt ist; andernfalls müsste auch GAB = zi-bu sein.

Auch ist mir keine Stelle aus der sonstigen Litteratur bekannt, wo

- 1. Also etwa bei einer Kriegserklärung, bei Einfall räuberischer Stämme o. a.
- 2. Waffe mit sieben Spitzen?
- 3. Wörtlich: gelegen.

von einem zibu eines Menschen oder Gottes die Rede ist; da nun aber in Nachsätzen der Omentexte einem GIŠ.KU im Vordersatz oft ein GIŠ.KU im Nachsatz entspricht, wird man getrost bei der bekannten Umschrift kakku für beide GIŠ.KU bleiben dürfen. Es sei nur auf CT XX 2 Z. 4. 5; 4 Rs. Z. 11; 10 Z. 2. 3; 35 Z. 13; 36 Z. 16 f. verwiesen. Dass von dem Erscheinen einer "Waffe", d. h. nach Jastrow¹ einer Art von Markierung auf der Leberfläche, auf das "Erheben "eines Widersachers geschlossen wurde, dass also einem GIŠ.KU im Vordersatze ein tebû o. ä. im Nachsatze entsprechen kann, zeigt ganz klar CT XX 3 Z. 17 f. :

šumma padanum II-ma ina bi-ri-šu-nu GIŠ KU šakin-ma imniš immar ZI-ut (= tibút) ummán nakri ana mâtija.

"Wenn der "Pfad "doppelt ist und zwischen ihnen eine "Waffe" liegt und nach rechts blickt, (so bedeutet dies) Erhebung des Heeres des Feindes gegen mein Land ".

Ganz entsprechend ist Z. 18, nur dass hier von dem Blicken der Waffe "nach links auf ein "Erheben meines Heeres gegen das Land des Feindes "geschlossen wird.

Vgl. auch Boissier, Doc. S. 96, 21 wo GIŠ.KU šakin<sup>in</sup> mit ZI-ib (= tîb) limuttim ana rubê parallel ist.

Statt na-'-bu-tum wäre auch na-ah-bu-tum möglich.

ZEILE 6. Das zweite SI ist ganz deutlich; dennoch ist gewiss at gemeint. Noch weiter bestätigt wird ki-na-at durch C, wo es Z. 4 heisst SIZAG~GI.NA also gleichfalls martum imittum kînat.

Die folgende Beobachtung ist noch unklar. Das Verbum ig(k,q)-b(p)i-ir dürfte nicht SI zum Subjekt haben. Zwar ist i als Präfix der 3. Fem. an sich nicht bedenklich; vielmehr ist es im Hammurapi-Kodex die Regel. Indes wäre es doch sonderbar, wenn der Schreiber in der Verwendung von i und ta schwankte. Denn Z. 7 und 23 braucht er ta in ta-li-il. Deshalb wird SI Objekt (abhängig von jenem Verbum)

<sup>1.</sup> S. 235 Anm. 6.

<sup>2.</sup>  $teb\hat{u}$  wird auch häufig im Vordersatz in Verbindung mit  $GI\tilde{S}.KU$  gebraucht: vgl. unten zu Z. 21.

sein.¹ Das Subjekt steckt dann in den ersten Zeichen. Da das dritte Zeichen KAL ist, wird es sich vermutlich um einen Bestandteil dieses KAL (der "Pfortader nach Jastrow) handeln. Leider sind die beiden ersten Zeichen zu abgerieben, als dass eine sichere Lesung möglich wäre. Das erste Zeichen ist wohl KU oder LU, das zweite könnte TU, NE, NIN, allenfalls auch KI sein.

ZEILE 7. Für kubšu (oder kupšu), die schon durch C endgültig erwiesene Lesung des Ideogramms U + SAG, vgl. Jastrow S. 229, Anm. 1. Letzterer hält die "Kopfbinde", der Leber für den unteren Teil des Pyramidalfortsatzes.

HAR ZAG = kabattum imittum "die rechte Leber" bezeichnet wohl die rechte Seite, d. i. den rechten Lappen der Leber. Die Form ta-li-il muss Praet.<sup>2</sup> 3. Fem. sein. Als Wurzel kommt 558 oder 555 inbetracht; ein Verb alâlu bedeutet vielleicht "stark sein ". Handelt es sich hier um eine besonders starke Entwicklung des rechten Leberlappens? Allerdings erwartet man in einem Satze "die rechte Seite der Leber war stark "das Part. perf. (Permansiv).

ZEILE 8. Dass  $ub\hat{a}nu$  die phonetische Lesung für  $\check{S}$   $\check{U}$ .SI in Omentexten ist, war durch B Z. 7 ( $\acute{u}$ -ba-nu-um) erwiesen worden.<sup>3</sup>

Dass der Finger, der Leber der Pyramidalfortsatz ist, kann keinem Zweifel unterliegen. Nun findet sich auch sehr oft ŠÚ.SI HAR MURUB (z. B. CT XX 1 Z. 11 ff., 45 Z. 13, K. 1999 = Boissier, Doc., S. 36 und Tafel 1). Dieses HAR MURUB möchte Jastrow (S. 231) für den lobus caudatus halten; ŠÚ.SI HAR MURUB ist nach ihm der Finger der Mitte der Leber, und nur eine ausführlichere Bezeichnung für den Pyramidalfortsatz. Unsere Stelle dürfte jedoch dagegen sprechen; denn tum hinter MURUB kann kaum etwas anderes als phonetisches Komplement zu qablitum sein. Dann kann es sich aber nicht auf kabattim beziehen, sondern muss zu ubânum

<sup>1.</sup> Sonst wäre die Lesung ik-bi-ir 'wurde diek' sehr verlockend.

<sup>2.</sup> Solche Präteritalformen (vgl. auch *ir-ka-ab* in C Z. 7) zeigen, dass Aufzeichnungen über Leberschau in 'historischer' Form berichtet wurden. Deshalb übersetze ich sämtlich Formen dementsprechend.

<sup>3.</sup> Vgl. Jastrow, II S. 276, Ann. 5; S. 231.

gehören. Der Ausdruck ist also zu übersetzen : « der mittlere Leberfinger ", d. i. « der mittlere Teil des Leberfingers. "¹

ZEILE 9. Lesung und Erklärung der ersten vier Zeichen ist mir unklar. Möglich wäre es, dass der betr. Teil der Leber nur das Ideogramm  $RI.\check{S}A$  hat, dass demnach RI.ZA abzutrennen ist; dann könnte es ein phonetisch geschriebener Akkusativ ri-sa (Helfer?) sein. Die Uebersetzung wäre dann: "Das  $RI.\check{S}A$  hatte einen Helfer (?) ». Das Fehlen der Mimation wäre nicht bedenklich; cf. Z. 1 und 11 ga-ti statt  $g\acute{a}tim$ . Derselbe Ausdruck begegnet auch Z. 24 als letztes Glied der Leberschau.

ZEILE 10. Jastrow fasst (S. 276 Z. 8) tîrânu als « Merkmale », und das ist in der Tat sehr ansprechend. Wenn in B die Zahl 12 (ti-ra-nu) nicht stimmte, da nur 7 Merkmale gegeben werden, so liess sich das damit erklären, dass B ein Exzerpt oder Konzept ist. C hat gleichfalls in der Unterschrift unter der ersten² Opferschau 12 ti-ra-nu, und hier kann man wirklich 12 Merkmale erkennen. In unserem Texte aber bietet weder die erste noch die zweite Leberschau 14 Merkmale : die erste hat 11, die zweite wahrscheinlich³ 18. Eine Erklärung dieser auffälligen Tatsache vermag ich nicht zu finden. Ebenso wenig ist mir klar, was mit zakrū « waren genannt », bezw. nahzū¹ gemeint ist.

ZEILE 11. Für die ersten Zeichen vgl. die Bemerkungen zu Z. 1.

In [-] mu-ra-pi<sup>5</sup> etwas anderes zu erkennen als den Namen Hammurapi's, halte ich für unmöglich. Da zur Ergänzung von [Ha-am-]mu-ra-pi der Raum nicht ausreicht, wird man [Am-]mu-ra-pi zu ergänzen haben, eine Schreibung des Namens, die ja schon zur Zeit des Königs selbst begegnet. Interessant ist es, dass salam [Am-]mu-ra-pi hier in Paral-

<sup>1.</sup> Auch *imnu* und *šumėlu* werden ebenso gebraucht : *kabattum imittum* 'rechte Leber' = 'rechte Seite der Leber' u. s. w. Man vergleiche den analogen Gebraucht von μέσος etc. im Griechischen.

<sup>2.</sup> Bei der zweiten ist die Unterschrift nicht erhalten.

<sup>3.</sup> Mindestens!

<sup>4.</sup> Die Wurzel ist gewiss (Weichen, nachgeben'. Von Leberteilen wird oft nahis prädiziert. Jastrow übersetzt es 'eingefallen' (S. 319, Anm. 9).

<sup>5.</sup> Zur Lesung mit p vgl. Thureau-Dangin, OLZ 1908. Sp. 93 und meine Bemerkungen in ZA XXII (1908) S. 7 ff.

lelismus zu Marduk (Z. 1) steht, gewiss ein Beweis, dass der grosse König wenigstens noch unter seinen Nachfolgen als Gott galt. Dass er zu seinen Lebzeiten als Gott verehrt wurde, sagt er selbst, wenn er sich im Kodex (A V 4 f.) ilu šamšu ša Babili und (A III 16) ilu šarrivit nennt. Dasselbe bezeugt auch der Eigenname Ha-am-mu-ra-pi-lu-da-ri<sup>2</sup> (STRASSMAIER, Verträge aus Warka Nº 45 Z. 9), der in einer Urkunde aus der Zeit Samsu-iluna's begegnet. Der betreffende war also gewiss während Hammurapi's Regierung geboren. Zwei weitere Namen Ha-am-mu-ra-pi-ba-ni und Ha-am-mu-ra-pi-ilum (in S. 146)4 lassen bisher nicht erkennen, ob sie eine göttliche Verehrung des lebenden oder des bereits verstorbenen. Herrschers voraussetzen, da sich nicht ermitteln lässt, zu welcher Zeit die betr. Männer geboren sind. Dass Hammurapi noch nach seinem Tode' göttlich verehrt wurde, war bisher unbekannt. Auch von Samsu-iluna wird man das gleiche anzunehmen haben; berichten doch Daten, dass sein Enkel Ammiditana ein Bildnis des Herrschers im Tempel Enamtila aufstellen liess, gewiss zu dem Zwecke, dass es dort göttlicher Ehren teilhaftig werden sollte.

ZEILE 12. Das zweite Zeichen ist sehr unsicher; ist es mur, so wäre eine Bedeutung - Besichtigung - möglich. Den Rest der Zeile vermag ich nicht zu ergänzen.

ZEILE 13. Zur Ergänzung a-r[i-i]k vgl. die Bemerkungen zu Z. 4.

ZEILE 14. Die Ergänzung na-s[i-k]u liegt nahe; eine Erklärung des Ausdrucks vermag ich nicht zu geben. Es dürfte sich um bestimmte - Markierungen - auf der Leberfläche handeln. Vermuten könnte man auch, dass es die phonetische Lesung des Zeichens PA ist, das Jastrow (S. 329, Ann. 4) als Nebengang des Lebergallen- und

- 1. So ist mit A. Poebel (ZA XXI S. 228, Anm. 1) zu lesen.
- 2. dári ist stat. indet. (vgl. meine Grammatik § 26 von dárú; ein Verbum
- 3. Zitiert von H. RANKE (Personal Names, S. 86) aus einem nicht publizierten
  - 4. Zitiert von V. Scheil (Une Saison de Fouilles a Sippar S. 123).
  - 5. Unser Text ist 113 Jahre nach seinem Tode geschrieben.
- Und zwar zur Feier der hundertjährigen Wiederkehr der Thronbesteigung Samsu-iluna's; vgl. meine Bemerkungen in BA VI. Heft 3, S. 26 f.

Gallenblasenganges erklärt. Doch lässt sich das vorläufig, soviel ich sehe, nicht näher beweisen.

ZEILE 16. Wenn man V R 23 B 10 (GÍR KI.K Umeš-šu ka-ra) mit CT XX 11 Z. 9 ff., 13 Z. 13. 15, Boissier, Doc. 7, Z. 10 u. a. vergleicht, liegt es nahe ŠÚ.BAT als phonetische Schreibung von KI.KU zu betrachten, wie es Jastrow (S. 252, Anm. 4) tut. Für absolut sicher möchte ich diese Identifizierung indes nicht halten, da KI.KU stets in etwas andrer Weise begegnet als ŠÚ.BAT¹. Dass es das Ideogramm für niptû (s. oben zu Z. 4) ist, könnte man auch vermuten²; doch ist das gleichfalls unsicher. Beachtung verdient ferner die Tatsache, dass ŠÚ.BAT gen. comm. ist, wie CT XX 11 Z. 9. 10 (šumma ŠÚ.BAT imna, bezw. šumél padani šaknatat) gegenüber Z. 11. 12 (šumma ŠÚ.BAT imna, bezw. šumél padani ana imni, bezw. [šuméli] ma-qit) zeigt. Ein Wort mit Femininalendung im Singular wie šubtu kann aber schwerlich so konstruiert werden.

Die Ergänzung KAL, die sich schon dem Zusammenhange nach als sicher erweist, wird durch Stellen wie CT XX 45, Z. 34, Boissier. Doc. S. 6 Z. 2, S. 7 Z. 1 u. a. bestätigt, wo BAL bezw. BAL-ut an Stelle unseres phonetischen na-ba-al-ku-ut vom KAL ausgesagt wird. Jastrow's Uebersetzung<sup>3</sup> a losgetrennt adürfte das Richtige treffen.

ZEILE 17. Während *êkallu* in Omentexten der späteren Zeit öfter begegnet<sup>4</sup>, findet sich *bâb êkallim*<sup>5</sup> nur in A, B (Z. 3) und C (Z. 15). Jastrow vermutet hierin einen Teil der Leberpforte (S. 275 Anm. 3). Der Ausdruck steht hinter *padanu* (A, B, C), genauer noch hinter *KAL* (A, C) und vor *šulmu* (A, B); er hat also die Stellung, die in späteren Texten *GAR.TAB* und *ME.NI* einnehmen. Da diese Ausdrücke in den alten Texten nicht vorkommen, liegt es nahe. *bâb êkallim* 

<sup>1.</sup> Auf  $\check{S}\check{U}.BAT$  folgt in der Regel imnu oder  $\check{s}um\check{v}lu$ , auf KI.KU dagegen nicht.

<sup>2.</sup> Cf. BAT = pitii.

<sup>3.</sup> S. 374, Anm. 9.

<sup>4.</sup> Vgl. z. B. Boissier, Doc. S. S Z. 2 ff., S. 222 ff., Choix, S. 87 (K 8272) Z. 1 ff., S. 91 (K 3949) Z. 2, S. 93 (K 3733), S. 141 Z. 13.

<sup>5.</sup> Die Zweifel an der Richtigkeit der Lesung, wie sie Jastrow (S. 275 Anm. 3) noch hegte, werden durch unserer Text gehoben.

mit einem dieser beiden — sachlich wenigstens — zu identifizieren. Hier bietet nun Boissier, Doc. S. 217, Z. 3 eine merkwürdige Uebereinstimmung mit unserem i-na libbi bâb êkallim zi-hu na-[d]i-ma nu-ru-ub; es heist dort šumma ina libbi ME.NI di-hu na-di-ma nu-ur-ru-bu ṭubub libbi bi. Auf Grund dieser Ṣtelle möchte ich die sachliche Identität von bâb êkallim und ME.NI für sehr warscheinlich halten, wenn es auch nicht unmöglich ist, dass GAR.TAB dasselbe wie bâb êkallim bezeichnet.

Eine Schwierigkeit bildet die völlig gleiche Verwendung von zi-hu und di-hu in den angeführten Stellen; vgl. auch CT XX 2, Rs. Z. 9: 
šumma padanu II-ma ina bi-ri-šu-nu di-hu nu-ur-ru-ub. Demnach kann es wohl kaum zweifelhaft sein, dass di-hu und zi-hu dasselbe bezeichnen. Jastrow hält (S. 235, Anm. 10) di-hu für die phonetische Lesung von U, das oft genau so gebraucht wird wie di-hu; trotzdem scheint mir die Gleichheit nicht sicher zu stehen. Beide bezeichnen wie auch zi-bu, GIŠ-KU u. a. ähnliche, aber nicht gleiche Begriffe.² Wenn man sich auf Boissier, Choix S. 44 (K 6054) Z. 11 verlassen kann, so müsste di-hu Ideogramm mit phonetischem Komplement sein; denn nachdem es a. a. O. Z. 9 hiess di-hu nadi<sup>di</sup>, heisst es Z. 11 DI na-di. Dann könnte zi-hu die phonetische Lesung sein. Als sicher möchte es das indes vorläufig noch nicht annehmen.

nu-ru-ub ist defektive Schreibung für nurrub. Jastrow nimmt (S. 341, Anm. 4; S. 355, Anm. 6) als Bedeutung "zerfasert" an.

- 1. Nach Jastrow 'gemeinsamer Gallengang'; GAR. TAB ist nach ihm 'Leberpforte'; vgl. S. 312 Anm. 10, S. 326 Anm. 5, S. 354 Anm. 5, S. 361 Anm. 10. Dass NI.RI die phonetische Lesung von ME.NI sei, lässt sich nicht erweisen; ich halte NI.RI schon seiner konstanten Schreibung wegen für ein Ideogramm. Für die 'Leberpforte' würde eine Bezeichnung 'Palasttor' sehr gut passen. Jastrow hält aber GAR. TAB, nicht ME.NI für die 'Leberpforte'. Die Frage müsste noch einmal vom anatomischen Standpunkt aus nachgeprüft werden; vom philologischen spricht mehr für eine Gleichsetzung von ME.NI mit bâb ekallim.
- 2. Vgl. auch K 8272, wo di-hu neben zi-bu und GlŠ.KU eine Rolle spielt (Boissier, Choix S. 87), ein Text, der übrigens auch gegen die Gleichsetzung von GlŠ.KU und zi-bu spricht; denn mit demselben Rechte könnte man dann di-hu = GlŠ.KU setzen. Alle diese Ausdrücke werden wohl etwas Ähnliches ('Markierungen' nach Jastrow) bezeichnen, sind aber nicht identisch.

ZEILE 18. Die zweite Beobachtung dieser Zeile ist noch dunkel, zumal das fünfte Zeichen unsicher ist. An eine Lesung *i-na erêb (TU)* ri-bit-zu " am Eingang seines Platzes " kann man aus grammatischen Gründen schwerlich denken; man erwartet ri-bi-ti-šú.

Die Spuren hinter  $GI\mathring{S}.KU$  passen kaum zu na-di-ma oder RU(-di)-ma. Irgend etwas Ähnliches muss aber hier gestanden haben.

ZEHLE 19. Statt KI.TA bietet das Original deutlich DI.TA; vgl. auch Z. 5. Die folgenden Zeichen sehen wie i-n[a]-ak-lu-la aus. Doch ist diese Lesung im höchsten Grade unwahrscheinlich. Ein Praeteritum kann die Form schon deshalb nicht sein, weil man in Beziehung auf martum das Präfix ta erwartet (vgl. zu Z. 6). Falls ein Permansiv vorliegt, erwartet man die Endung -at.

ZEILE 20. Dass GÌR šépu und nicht padanu zu lesen sei, ist oben (zu Z. 4) gezeigt. Auch GÌR ist nach Jastrow (S. 235 Anm. 6) eine Art Markierung. Dass ein "Fuss" in einem anderen liegt, hat sein Analogon darin, dass eine "Waffe" in einer anderen liegt; so Boissier, Doc., S. 219 Z. 12. Dagegen ist es mir nicht recht verständlich, wie es anatomisch möglich ist, dass ein "Gallenblasengang" (NA) in einem andern "Gallenblasengang", ein "Lebergallengang" (GİR) in einem andern "Lebergallengang", eine "Pfortader" (KAL) in einer andern "Pfortader" liegen kann, wie es K 6269 Rs. (Boissier, Choix, S. 128) Z. 15 ff, der Fall ist:

15. šumma û-ma NA ina libbi NA,
šumma û-ma GÍR ina libbi GÍR,
[šumma û-ma KA.HI.GA] ina libbi KA.HI.GA,
[šumma û-ma KAL ina libbi] KAL
[šumma û-ma ME.NI ina libbi] ME.NI.

ZEILE 21. Die ersten fünf Zeichen sind im Hinblick auf Z. 20 unverständlich. Ich möchte annehmen, dass der Schreiber sie irrtümlich noch einmal wiederholt hat und dass sie demnach zu streichen sind.

Dass die letzten Zeichen iš-tu imnim a-na šumėlim te-bi gelesen
BABYLONIACA. — II

werden müssen, kann nicht zweifelhaft sein. Doch sind TU und ZAG sehr sonderbar geschrieben. In Verbindung mit  $GI\check{S}.KU$  findet sich te-bi<sup>1</sup> häufig; z. B. KNUDTZON, Gebete N° 1 Rs. 15, 22; 29 Rs. 16 (geschrieben ZI-bi); 113 Rs. 7; 125 Rs. 7; 128 Rs. 2.

ZEILE 22. Unser *șe-ir* vor  $\check{S}\check{U}.SI$  ist die phonetische Lesung des häufig in Verbindung mit  $\check{S}\check{U}.SI$  gebrauchten  $EDIN^2$ .

ZEILE 23. Im Hinblick auf Z. 7 kann es nicht fraglich sein, dass das fünfte Zeichen GAB (= patir) ist. Es ist indes stark verschrieben.

Zur zweiten Hälfte vgl. ebenfalls Z. 7.

ZEILE 24. Zur zweiten Hälfte vgl. Z. 9.

ZEILE 25. Vgl. die Bemerkungen zu Z. 10.

ZEILE 26. Alle Zeichen sind durchaus deutlich. Ihr Sinn ist mir dunkel; *i-ta-a* und *ip-ša* sind möglicherweise Imperative, und zwar 2. masc.<sup>3</sup> plur.

ZEILE 29. Statt SIBA (= PA + LU) bietet unser Text irrtümlich  $GI\mathring{S} + LU$ ; vgl. zu diesem Datum meine Ausführungen in BA VI, Heft 3, S. 32.

- 1. Vgl. die Beziehung von  $G1\S.KU$  im Vordersatze zu  $teb\hat{u}$  im Nachsatze (oben zu Z. 5), die auf diesem Ausdruck basiert.
  - 2. Vgl. vor allem Boissier, Doc. S. 222 ff.
  - 3. Vgl. meine Bemerkungen in der OLZ 1906, Sp. 584 ff.

## A LAMENT TO ENLIL

AND ITS LATER REDACTIONS
BY ST. LANGDON.

It is of extreme importance for obtaining a clear idea of the history of Babylonian literature to bear constantly in mind that the long interlinear psalms and prayers of the temple rituals go back in part to Sumerian originals. The method by which ancient psalms were worked into long series is not yet clear, since the longer series for templesong services, sometimes taking up a large number of tablets, have come to us in such a fragmentary condition that it is difficult to obtain an idea of their entire structure. Babylonian psalm-books consisted of long liturgical litanies and hymns, the latter generally going back to Sumerian hymns which were taken over into the song service and adapted to new settings. The chief features of a song service were the recitation of the so called heroic names of the god or goddess to whom the song service was dedicated interspersed with hymns to this divinity, legends of his or her heroic deeds, and at the end a ritual to be performed<sup>1</sup>. It seems evident that extensive song services of this kind interspersed by litanies and rituals began to be evolved by the Sumerians themselves<sup>2</sup>. I have in mind especially the series on the god Tammuz in Cuneiform Texts XV 18-30 where some tablets show liturgical arrangement, the separate hymn on pl. 30 being part of the longer song service partly contained in plates 26-27. Furthermore this song-book to Tammuz seems to have contained a progressive series of hymns, on the sojourn in Hades, the resurrection and the love scene of Nana-Ištar and the risen Tammuz-Adonis. Plates 7-9 and 24-25 are

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. the ritual in Reisner, Sumerisch-Babylonische Hymnen pp. 102 and 122. The latter is translated in Babyloniaca II 147 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See also the writer's Sumerian Psalms nos. one and two (in press).

evidently parts of a long song service to Nana-Ištar as the virgin goddess with gnostic reflections on the *word* of the gods as identified with Nana, in this regard the same as the Greek Athena.

The collections of songs and litanies which we now possess have to do mostly with historical events, more especially the destruction of ancient cities, plagues and natural calamities. Out of simple psalms and lamentations on these events grew up long song services for the temples. In Cuneiform Texts XV 13 there is an ancient Sumerian lamentation on the destruction of Nippur addressed to Enlil the father of the gods whose chief cult was at Nippur. This psalm became a favorite one in the compilations of later services. In the fragment of a Nippurian song, IV R 28\* no 4 rev., it is worked into the service and partly translated into Semitic for the laymen. In another liturgy for the cult of the goddess of Isin (ie. Bau-Gula) at the end of the second tablet, the scribe inserts a litany and hymn to Enlil, (Reisner 81 rev. 12-end). After a few lines of lamentation, which are apparently the original of the lament in IV R 28\* nº 4 rev. 1-4 = Reisner 82, 20-26 (for text, see also p. 153), the scribe cites the first line of the ancient Sumerian hymn CT XV 13, giving a Semitic translation and then says: "sing the 42 heroic names", that is lines, meaning of course, that the song to Enlil should here be taken into the service. As a matter of fact the original contained only 32 lines and the copy in IV R has 49 Sumerian lines between the head line cited by the scribe and the last line which is also cited by him<sup>1</sup>. It is evident then that the redaction of the hymn, to which this scribe of Isin refers, had several lines not in the original Nippurian recension and that the late Babylonian (?) redaction in IV R 28\* had several more than the Isin redaction. The Babylonian redaction is found also in Reisner p. 122 accompanied by a ritual, hence in the song service of the Babylonian recension this hymn closed the service whereas in the Isin redaction SBH2 it comes at the end of the second tablet and was

<sup>1</sup> IV R 28\* n° 4 rev. 70 = REISNER 82,30.

<sup>2</sup> SBH = REISNER, Sum.-Babyl.-Hymnen.

followed by four more tablets. — See especially Jastrow, *Religion Babyloniens und Assyriens* II 31 ff. for the Isin service.

I have edited the fragment of the Babylonian service IV R 28\* n° 4 + SBH 122 in Babyloniaca II 147 ff.; the Isin redaction in SBH 82, 27-30 contains only the first and last lines. (Semitic interlinear lines were not counted by the scribes and hence formed no essential part of the literary form). I have tried to show in the edition of this late redaction how the original Enlil psalm was enormously conflated by insertions to other cults and how some local cults of Nippur were omitted. To have the whole matter more clearly before us, it will be necessary however to edit the original hymn which I give here. The Nisin redaction throws no light upon the text except that lines 36-37 of the Babylonian redaction can be restored from SBH 82, 21-22, cf. SBH p. 153. These lines should read:

- 36 tig-zu ki-ma-al¹ nu-gí-gí
- 37 šag-zu bal-bal li-šú ni-kuš-šú²
  - "When thou hast set thy neck, thou turnest not back. How long until thine estranged heart be stilled?"

CT XV 13 = Br. Mus. nº 29623.3

Text.

# 1 ni-tuk nigin-ù<sup>4</sup> úru<sup>5</sup>-zu ŭ-[gĕ-dúg]<sup>6</sup>

- 1. SBH adds la.
- 2. For the reading  $ku\check{s}$ - $\check{s}a$  for  $KU\check{S}$ - $\mathring{U}$  cf. SAI 1153.
- 3. By variant A, I mean IV R 28\* n° 4 rev, and by variant B, SBH 122. For full notes on the text, see *Babyloniaca* II 147 ff.
- 4. Postfixed  $\dot{u}$  is frequently sign of the imperative. The Isin copy has also  $\dot{u}$ , showing it to be nearer the original than var. A, which has simply nigin-na. nigin = na-as-hi-ram-ma falsely read by me nashimma in Bahyl. II 84. My statement there for a verb  $sah\dot{u}$  'refuse' is false.
- 5. The original sign intended is gišgallu BR. 938 of which  $ur\dot{u}$  BR. 909 is a late variation.
  - 6. Restored from line 20. Var. A ŭ-gà-c-dé: SBH 82, 27 ŭ-ga-c-dúg.

| 2  | elim-ma ni-tuk                                         | $nigin\hbox{-}\grave{u}\ \acute{u}ru\hbox{-}zu\ \breve{u}\hbox{-}[g\breve{e}\hbox{-}d\acute{u}g]^{1}$ |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | ù-mu-un kur-kur-ra-ge                                  | nigin-ù úru-zu [ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 4  | $\hat{u}$ -mu-un $d\hat{u}g^2$ - $ga$ - $zi$ - $da$    | nigin-ù úru-zu [ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 5  | $^{\tt d}$ mu-ul-lil a-a ka-na-ág³-gà                  | [nigin-ù úru-zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 6  | sab sag-gig-ga                                         | nigin-ù úru-[zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 7  | i-de <sup>4</sup> -dŭ im-te-na                         | nigin-ù úru-[zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 8  | ame erin-na di-di                                      | nigin-ù úru-[zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 9  | ù-lul-la tíg-tíg                                       | nigin-ù úru [zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 10 | $\'uru$ -z $u$ $nibru^{ki}$ - $zu^5$                   | nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 11 | še-ib é-kur-ra-ta                                      | nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 12 | ken-úr ki-gal <sup>6</sup> -ta                         | nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-dug]                                                                             |
| 13 | dul-azag ke <b>n</b> -azag-ta                          | nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 14 | šag é-dìm-ma-ta                                        | nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 15 | $\acute{e}$ - $k\acute{a}$ - $ma\mathring{y}$ - $ta^7$ | nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-dúg]                                                                             |
| 16 | é-gà-nun-maģ-ta                                        | nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-]dúg                                                                             |
| 17 | ma <sup>8</sup> -múš-ba <b>r-</b> a-t <b>a</b>         | nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-]dúg                                                                             |
|    |                                                        |                                                                                                       |

- 1. This literary form of repeating the first line with an additional epithet is from the Sumerians; cf. also CT XV 10. The form became conventional in the song-services; cf. SBH 36, ZA X 276 and passim.
- 2. Text sag, but cf. CT XV 10 obv. 4 and passim in SBH as 29, 2 etc., and for similar mistake of sag for dúg CT XV 30, 11.
  - 3. Var. A nag.
- 4. Such is the accepted phonetic reading for  $igi = \check{S}I$ , but i-ge is possible and perhaps the true pronunciation, cf. Babyl. II 71 note 1.
  - 5. Var. A has *ta* (line 22).
- 6. For ken-úr ki-gal, see also SBH 10, 140; 63.6 and Jastrow, Religion II 20. In stead of ki-gal, most texts have é-nam-ti-la, so the var. A and SBH 95,10; 133,57. It would seem then that ki-gal and é-nam-ti-la are epithets of ken-úr. From Šurpu II 145 we know that ken-úr was the temple of Ninlil, cf. also BA V 634,9: VI pt. 3, 26 n° 34, here Ammiditana erects a statue of his ancestor Samsuiluna in Enamtila. According to the date of the 31st year of Ammiditana, a throne was placed here for Ninib but as Ninib was the son of Enlil and Ninlil, this is not surprising and in no way compels us to regard énamtil as the temple of Ninib, with Ungnad, 1. c.
- 7. Probably the great South-Eastern gate of the temple enclosure; see HIL-PRECHT'S description in *Explorations in Bible Lands etc*, p. 483 ff. See also p. 494 with plate of an outer gate on the North-East.
  - 8. ma = store house(!), cf. SAI 4834 ma = bitu.  $mu\check{s}$ -bar for  $gi\check{s}$ -bar, the

- 18 ma é-gal-maŷ-ta nigin-ù [úru-zu ŭ-gĕ-]dúg
- 19 še-ib uri<sup>ki</sup>-ma-ta nigin-ù úru-[zu ŭ-]gĕ-dúg
- 20 še-ib zamar<sup>ki</sup>-ma-ta nigin-ù úru-zu [ŭ]-gĕ-dúg
- 21 úru a-dúg-ga a gi-a-zu<sup>1</sup>
- 22 a-dúg-ga a-ta gar-ra-zu
- 23 úru še kud-da ki-lal3-a-zu
- 24 nag4 nu nag-a4 ud-zal-zal-la-dā5
- 25 dam tūr-ra-ge dam-mu mu-ni-ib-bi
- 26 tūr-tūr-ra-ge tūr-mu mu-ni-ib-bi
- 27 ki-el- $e^6$   $še\check{s}$ -mu mu-ni-ib-bi
- 28 úru-ta<sup>7</sup> ăm-gan-e<sup>8</sup> tūr-mu mu-ni-ib-bi
- 29 tūr banda a-a-mu mu-ni-ib-bi
- 30 bande al-è mag-e al-è
- 31 e-sir-e<sup>9</sup> gub-ba mu-un-šar-ri-dam<sup>10</sup>
- $32 \ g\bar{a}l$ -la- $bi \ b\bar{a}r^{11}$ - $e^{12} \ \acute{a}m^{13}$ -da-ab-lal
- 33 sīg-gan-bi múš-bar-ri ám-da-ab-lal
- 34 cšemen-ba<sup>14</sup> lile ba<sup>15</sup>-e-sú

temple tax. This building is probably identical with the temple store house excavated by the American Expedition at Nippur.

- 1. Var. A za.
- 2. Var. A has nibruki, a necessary insertion after a long interpolation.
- 3. Var. A lá-lá.
- 4. Var. A has  $k\dot{u} = ak\bar{a}lu$  food.
- 5. RI so frequent at the end of verbs is a shortened form of dal and represents the familiar augment dúg; see above in ŭ gĕ-dúg with variant ŭ gà-e dė.
  - 6. Var. A múš.
  - 7. Var. A has simple locative ura or gišgala.
  - 8. Var. A has múš.
  - 9. Vars. A. B ra. K 2789 é-sír-ra
  - 10. Var. A e-de; both forms contain the verbal augment da.
- 11. The word for nahru 'enemy' seems to have been bar, bur rather than ur-bar = nahru SAI 1032 and CT XV 8,1 bur-me-en = 24,9 UR-ri-men here certainly = anahu unahhir. A reading bur, bar for UR is certain.
  - 12. Var. ri.
  - 13. Vars. A, B an.
  - 14. Vars. omit ba
  - 15. Var. A ám.

The Isin version added a line *e-sir la la-bi nu-gi-gi* = "Riches abide in her streets no more". That the original hymn came from the Nippur school, minus lines 19 and 20, can hardly be doubted. The above hymn is itself a redaction from Larsa or Ur. The Isin redaction, to which SBH 82,27-30 refers and which is at the basis of the Babylonian (?) in SBH 122 and IV R 28\* n° 4, omits lines 13-20 which refer to small temples or unimportant parts of Nippur and to Ur and Larsa.

The fact is, the Nippur school was the home of Babylonian religious literature and speculation, a statement which the Reisner-hymns and the Sumerian hymns in *Cuneiform Texts* part XV abundantly prove; it is extremely probable that the most important of all the cuneiform libraries existed there.

## TRANSLATION.

- 1. Oh honored one repent, behold thy city.
- 2. Oh exalted and honored one repent, behold thy city.
- 3. Oh lord of the world repent, behold thy city.
- 4. Oh lord of the faithful promise repent, behold thy city.
- 5. Enlil father of the earth repent, behold thy city.
- 6. Oh shepherd of the dark headed people<sup>1</sup> repent, behold thy city.
- 7. Thou of self created vision repent, behold thy city.
- 8. Sturdy one that directest mankind, repent, behold thy city.
- 9. Thou that givest repose to multitudes, repent, behold thy city.
- 10. Over thy city Nippur repent, etc.
- 11. Over the brick walls of Ekur repent, etc.
- 12. Over Kenur the vast abode repent, etc.
- 13. Over Dulazag the holy place repent, etc.
- 14. Over the interior of the royal house, repent, etc.
- 15. Over the structure of the great gate repent, etc.
- 16. Over Eganunmah repent, etc.
- 17. Over the temple store house repent, etc. .
- 18. Over the palace store house repent, etc.
  - 1. That is the Sumerians.

- 19. Over the brick walls of Ur repent, etc. 1
- 20. Over the brick walls of Larsa repent, etc.

21. Unto the city estranged how long until thou returnest?

22. Unto the estranged when wilt thou be merciful?23. In the city unto which thou didst allot grain.

24. Where the thirsty was satiated to drink no more,

25. Where she whose husband was young, could say "my husband",

26. She whose child was young, could say "my child ",

27. Where the maiden could say "my brother ",

28. In the city where the begetting mother, could say " my child ",

29. Where the little girl could say " my father ",

31. In whose streets men stood about or hastened hither and thither,

30. The little ones perish, the great ones perish.<sup>2</sup>

32. Her booty the dogs defile.
33. Her pillage the rude foe defiles.

34. In her banqueting hall the wind revels.

1. 'Behold thy city' in this and the following line is a mere litany applied to conform to the litany of the hymn.

2. There is no doubt but that this Larsa (?) recension has interchanged lines 30 f.; the later recensions have line 31 before 30.

# SUMERIAN-ASSYRIAN VOCABULARIES

BY ST. LANGDON.

(Continued).

## K-li- $A = t \hat{u}, m \hat{u}$ .

4961 mù-azag = muazagu BAV 344, K 5233, 9 : KB VI 1, 34, 19.

4962 TÜ-ÉN nadât šipti " end of the incantation ", Šurpu II 191.

501 Add K 4610 rev. 3.

## K-sa-A and K-nun-A (Cf. Babyl. I 288).

The two signs are confounded in Assyrian. 1) KA + SA = REC 203bis =  $\check{s}aptu$ , ziqnu and  $R + \check{s}ar = darru$  the vigorous, ie. the bearded. RA VI Th.-Dangin, Contrats Archaiques p. 15. 2) KA+KAR = KA + REC 127 = REC 199 and and 202ter. This second form = buzru secret, (ZA XV 400) and has a value R-la CT I 3 col. I 3. Frequently in proper names, buzru  $\check{s}a$ -nu-nu CT VIII 47a 5: buzru- $\check{s}a$ -Sin 47a 21; buzru- $\check{s}a$ - $\check{s}a$ ma $\check{s}$  47a 24; buzru- $\check{s}a$ -Ha-li 23a 21.

Under 2) comes also KA + KAR-sar, a priest RTC n° 12 I 6.

 $504^1$  K-sa-A-šar = ziqna zaqin, bearded with a beard, BA V 684, 14 = SBH 48, 18.

508<sup>1</sup> R +  $gi = šag\bar{a}mu$  CT XVII 46 K 8476, 51 : SBH 23, 36 : 115, 24.

510 R = šaharrata šušgumu cause to cry with woe CT XVII 25, 21. Cf. HW, under šaharratu. For R = šagāmu, SBH 104, 35.

K-šu-A, K-ku-A an original REC 198 terminated in K-šu-A in classical texts: beside examples cited by Th.-Dangin, see also OBI 2, 7; Gud. Cyl. A IV 7; Obelisk of Maništusu D XIII 11-13 etc. The form with ku is a late corruption. The values mu and sub belong to both signs.

512 Add IV R 40 I 4; BA V 398, 12.

- 514  $m\bar{u}$ -azag = muazagu incantation (cf. 4961) CT XVI 3, 111: for literature see Babyl. II 114.
- 517<sup>1</sup> K-ṣab-A-ta-tuk a vessel. CT XVI 11, V 49.
- 520 Cf. R = kuburu to inter, bury CT XIX 21, 11. On R = adāru be eclipsed, Thompson, Reports 269, 4-6; 270 rev. 1; 271, 1-3 and Ungnad in BA VI pt. 3 p. 18 under n° 7.
- 5281 *eme-ki-(mat)* Sumer, CT XVIII 25, 51.
- 530<sup>1</sup> eme-sal = ummisallim CT XXIII 23, 7; 26, 4. See Babyl. II 118.
- 532<sup>1</sup> K-gu-A K-gu-A (isu) uru ša isi II R 30 ef 20.
- 533<sup>1</sup> nak-TAR-mağ butuqtu šurdutum BA V 617, 9. butuqtu şirtu SBH 117, 19.
- 533<sup>2</sup> nag-ge = šatû DT 109 rev. 20 = Br. 873.

# $K\acute{U}=K$ -gar-A.

A value mu is possible: cf. V R 43 a 15 the name of the month  $\mathring{u}$ -ne- $\mathring{g}u^1$ -mu with the month name  $\mathring{u}$ -ne- $\mathring{g}u$ -K  $\mathring{U}$  with RADAU EBH 299 obv. 6.

## URU.

For values ri and ru see RA V 76 note 10: Gud. Cyl. A 25, 6 and RA IV 42 n. 1. The Sum, word for city was uru, iru hence the loanword i[ru-u] city, BM 34912 obv. 2.

- 543 kabru grave, cave, dug-out, so to be corrected HW 348 a kabru = Dorf. In K 4328 b 11 a syn. of šalhu = moat (n° 2927). So also correct Br. 8533. See further  $g\acute{u} = kabru$  20291.
- $543^{1}$  ir-ga-ám-me =  $k\hat{a}nu$  SBH 39, 9.
- $544^1$  eri-du(q) = Eridu CT XVI 5, 193.
- 551 *apāti* see KB VI 1, 351.

# $UR\dot{U}$ .

This sign is a variant of inu = gisgal, being earlier than the second form and intermediate between inu and the original REC 359.

1. So for RI, cf. ZA XV 409 n. 2.

 $552^1$  urú = ummanu K 69 obv. 15. Cf. SBH 19, 51.

553  $ur\acute{u}$ - $\dot{s}i$ -ib-ba (ki) = Eridu IV R 21\* b rev. 12. Cf. SBH n° 38 rev. 11.

### ASARU.

Acc. to 557  $i\check{s}huru = R = i\check{s}huru$ , the sign has the value  $i\check{s}\check{g}ur$  as well as  $nurnini = nurnin\bar{u}$  (?). The gods  $i\check{s}huru$ , asaru, nurninu all = Marduk (!). But cf.  $i\check{s}kur =$  Ramman ZA XX, 425 (Hrozný).

5581 asar-mul-mul-lu = Marduk, cf. the seal published by Jeremias ATAO2 588.

# Ur-gagu-U = gur.

559¹ eṣēru, cut, sever = ¬¬¬¬¬, so correct Br. 934. gŭr-ru-uš-dŭ-dŭ = eṣêru K 38 rev. 1. gú-gŭr-ru-uš-ám = muṣṣir kišadāti (sword) which severs the neck, SBH 7, 34; 32, 55.

 $575^1$   $g\ddot{u}r$ - $bu = kas\bar{a}ru$  CT XVI 12 a 9.

### ARAD.

The forms cited under n° 585 from 38744, 5 belong to  $U\mathring{S}$ . The sign is REC n° 26 which borrowed the values arad = ardu.

- kinatu family (ur, ir). Same root in ur, er, ir = dâmu blood, hence bloodkindred, ZA X 199, 14. Probably same word as kimtu = blood relative, Peiser in KB IV 305. For Vur ie. fur = dâmu and alādu see ZA XXI 292. The same indo-germanic root in vir, cf. wardu = ardu in classical texts and on arad = war-mad ZA XXI, 292.
- The form is the classical arad sign = UŠ + MAD. A Sumerian value ki-ib-aš appears on 38744. The value amme is Sumerian for woman, connected of course with femina. am-mad = woman of a foreign land, shortened to amad(t), hence amat maid, and Ti-amat maid of life. A Semitic derivation for Tiamat (Jensen, Zimmern) is improbable.

## $EBURU = \check{s}el$ , $\check{s}ul$ .

The phonetic value  $\check{sel}$ ,  $\check{sul}$  is certain from  $\check{se-MULU}$  ie.  $\check{se-lu} = \mathbb{R}$ , see Meissner p. 29 note and sullim = kisibirru, Supplem. pl. 8, 4.

### LA.

For value šik see Bab. Exp. 20 nº 37 ši-ág = išhilṣu and Fossey 526.

- . 604  $l\bar{a} = \bar{e}muqu \text{ BA V } 642, 7.$
- 6071 R =  $nas\bar{a}hu$ , so Clay, Bab. Exp. 14, 24 in Sin-usuh-bilti (!).
- 609 Add Boissier, DA 55, 31 = Divin. I 238, 31 (V).
- $609^1$  la-na = bašû CT XVI 2, 42.
- 609² la-bar = lagaru a loan-word for  $kal\hat{u}$  psalmist K 4226 (Meissn. Suppl. pl. 10) and KB VI 1, 462, cf. SBH 68, 5 f.
- $609^3$  la-ga-kir = lagakiru AO 2162 rev. II 6.
- 6094 la-ma-bir = lamabiru a garment 81-4-28 rev. 31.
- 6095 LA-HU-DA = išhilşu K 35 obv. 16.
- 6096 la-ga-an (duk) = lahannu a water and wine vessel, AO 2162 obv. 17.

## $APIN = ur\check{u}$ .

610  $ur\check{u} = allu$  HW 71 a ; cf. ur = allu III R 67 c 64 ie,  $ura(\check{s})$  Br. 10479.

## TU.

A value ur(u) is certain: also gur see ZA XX, 451 and cf. Gudea Cyl. A 6, 3 with 5, 3. For a value kur cf. CT XV 24, 6 with 7,25.

- 628 tu-gi-ni = mukku a garment 81-4-28 rev. 32 (JRAS 1905).
- 630 amel TU-bîti: šābit bîti he who sweeps the temple (!) cf. LSS II 1, 69 note 1; IV R 40 I 37.
- 630¹ tu-še = tunšu see Babyl. II 117 and cf. tuzu SAI loan-words for a garment.
- 630<sup>2</sup> tu- $ul = rab\hat{u}$ ;  $\acute{g}$ en-tu- $ul = l\bar{u}$   $irb\hat{a}$  VA Th. 251, 12, a phonetic reading of  $KU = dur = dul = rab\hat{u}$ .

#### LI.

- 634 $^1$  li-dúg = šugāmu SBH 39, 3.
- 636 li-tar =  $\check{s}a'\bar{a}lu$  add li-mu-un- $\check{s}i$ -in-tar =  $ta\check{s}$ -ta-lu VA Th. 251, 24.
- 642 li-du = zamāru full form li-du-ka Gudea St. B 8, 21. Add li-dua-ni = zamar-ša BA V 620, 17 and li-di-a-ni VA Th. 410 rev. 10. A variant is li-da CT XV 10 rev. 7.
- 6421 li-ku-ku (šim) an aromatic plant CT XXIII 33, 19.

### PAP.

- 646<sup>1</sup> arkatu, often in the phrase ud-kúr-šú = ana arkat úmi passim in contracts, probably a variant of agir.
- 650<sup>1</sup> pahāru, ki-kú**r** = ašar pahāri place of conjunction, an astronomical term Sp. II **51**, 5 in Kugler, Sternkunde vol. I. Cf. Brünnow 1145.
- 655<sup>1</sup> paphal = pirištu womb, lap IV R. 30 a 10.
- 665  $k\acute{u}r$ -ri-si- $em = nad\^u$  reject IV R 28\* n° 4 rev. 1 cf. SBH 131, 56.
- 6721 PAP-lug-ga-šar (šam), Maglû V 38.

### MU.

This sign had a value  $m\acute{u}\acute{s} = gi\acute{s} = zikru$ , later abreviated to mu. Thus  $gi \acute{s} - \acute{u}r = gu \acute{s}uru$  and  $MU - \acute{u}r = gu \acute{s}uru$  or  $mu \acute{s}uru$  beam, K 41 III 1; MU - ten = ardatum maid (Br. 1321) but  $mu \acute{s}en = ardatum$  (SAI 1192). For a value  $mun = \acute{s}\acute{u}mu$  name, see below 756<sup>2</sup>.

- 721  $m\hat{u}\hat{s} = n\hat{\imath}b\hat{u}$  name in proper names, thus  $Nab\hat{u}\text{-}MU\text{-}i\hat{s}kun$  Nbk. 353,  $9 = Nab\hat{u}\text{-}ni\text{-}i\hat{b}\text{-}i\hat{s}kun$  353, 2.
- 725 nīšu, particle of swearing, 'by', frequent in oaths, cf. for múš the var. ni-iš CT VIII 26 B 16; see also Šurpu III 14.
- 727 pagru add múš nu gál = pagru la baší BA II 191, 8.
- 7401 mu-gil-sa = Br. 1253, probably 'guardian', or after Jensen "one who cares for the dead with offerings ", KB III 2 p. 29. Th.-Dangin VAB I 67 to Gudea B 2, 5 " of ever lasting name ", and C 2, 5 but cf. SBH 101, 44 where the wife, son and mu-gil-sa of a man perish, therefore a class name and probably a priestly function.
- 740<sup>2</sup> mu-ru = qablu for murub, Th.-Dangin in ZA XVIII 141 n. 2. Gudea Cyl. A 26, 17; 30, 16.
- 743 mugibi = sihru!; it is improbable that the Semitic sihru u rabû are represented in Sumerian in SBH 105, 6 = 155, 6. Strike also 4081.
- 756 múš- $\hat{u}r = gu$ šuru K 41 III 1.
- 7562 mu-un = šûmu name, SBH 71, 17 mu-un-zu = MU-ka ie. šûmi-ka.

- 757<sup>1</sup> mu-un-se-ki,  $\ddot{a}qru$ , nu mu-un-sik-ki = la  $\ddot{a}qru$  VA Th. 251 rev. 14, (Abel-Winck., Texts 60).
- 759 Add K 1994 rev. 7 [DA 94]; K 2169 rev. 8 Astrol. chald., Adad XXII; cf. also MU-Š1D-BI ie. mu-kišib-bi K 3998 rev. 40 [DA 149] (V).
- 763<sup>1</sup> mu-še-ir-a, qulû, labtum roasted corn K 55, 10 f. [A sign lacking before mu?].
- 765 Add Astrol., Ištar XXXVI, 15 (V).
- 765<sup>1</sup> mu-bu-ginar(giš) = mašaddu part of a wagon HW 642 a.
- 771 Strike out (?).
- 771<sup>1</sup> mu-di-en = hahahatum K 50, 10 (DA 74 = Astrol., Adad XXXIII, 42).
- 774<sup>1</sup> mu-kil-BARmeš (amêlu) BEZ., Cat. 1628 (V).
- 776 *MU-LU*, the earlier and correct form was *MU-KU* ie. *mu-dur* CT XV 19 rev. 2; 30 rev. 1; 27, 23, see *Bab*. II 118.
- 784 Add Rm. 1030, 20.

# QA.

Composed of *pap-diš*. Another name for this sign is  $sil\hat{u}$  S<sup>a</sup> V 35 in AL<sup>4</sup> p. 88, cf. CT XII 24 a 35 and for a value sil n° 788 [si]- $la = s\hat{u}qu$  a var. of  $sil = s\hat{u}qu$  BR. 379.

For QA as measure of length smaller than an  $L^{\prime}$ , see Ham. Let. (King) 72, 10.

## GUG.

808 Read *šubbatu*, cf. Bab. II 197.

## GIL.

- 8201 šapāhu scatter, Zim. Rit. 101,  $\delta$ ).
- 821 Add SBH 30, 7; 32, 46.
- 822 nagāru; ni-gil-li eg-gi-eš = ittanangiri ASKT 127, 45.

## KID.

8351 KID- $\acute{U}R$ -BIR- $RI(GI\r{S}) = sindu birtum ZA IX 163 IV 11.$ 

### RU.

- 8381 butuqtu SBH 156, 90 in case the text be correct, very uncertain.
- 840<sup>1</sup> kênu. šukênu humble oneself, Th.-Dangin, Inscriptions de Sumer et d'Akkad 80 n. 5.
- 842 šub = labānu make bricks, cf. ù šub-ba = nalbantu a dye for bricks, Creation-Bil. 3-26. Since šub = prostrate, throw down, and šub = labānu and nalbantu, the word libitu brick must be from the same root and a separate root lubānu 'make bricks', HW 370a does not exist.
- 847<sup>1</sup> zâqu (ru), mu-un-da ru uš = iziqqu CT XVI 42, 10, var. of ri = zâqu Br. 2581.
- 8481  $\dot{s}ub$ - $\dot{s}ub = pas\bar{a}su$ , King Let. of Ham. n° 98, 68 = 97. 65 ni  $\dot{s}ub$ - $\dot{s}ub$ -bu-u $\dot{s}$ - $\dot{a}m = uptazzizuma$  " they were fallen in ruins ".
- 8482 RU- $TIG = em\bar{e}du$  IV2 R 1 note 10 mu-si-ib-RU-TIG-ne = itenimmedu-sunu, cf. ZA XVIII 134 n. 1), Gudea Cyl. A 25, 12.\*
  - \* Continued in Babyloniaca III1.

#### CORRIGENDA.

P. 84. Suppress nashimma. — P. 110 sub kakkullu read kat-mat, not aššat. — P. 129 read tam for kam. — P. 145. For the difficult charm on the amulet de Clercq N° 253 read perhaps: ina ikliti munammir<sup>ir</sup> | ina amat iluDamah | ina pân šamši | da'ummata | ina nûri | SAG GIS. For the bît NU-RU incantations, see the Proceedings of the World's Congress of Religions, 1908. — P. 155, 6 read na-as-hi-ramma. — P. 202, 54¹ diṣallu, suppress. — P. 204 n° 171¹ read iṭṭittu.

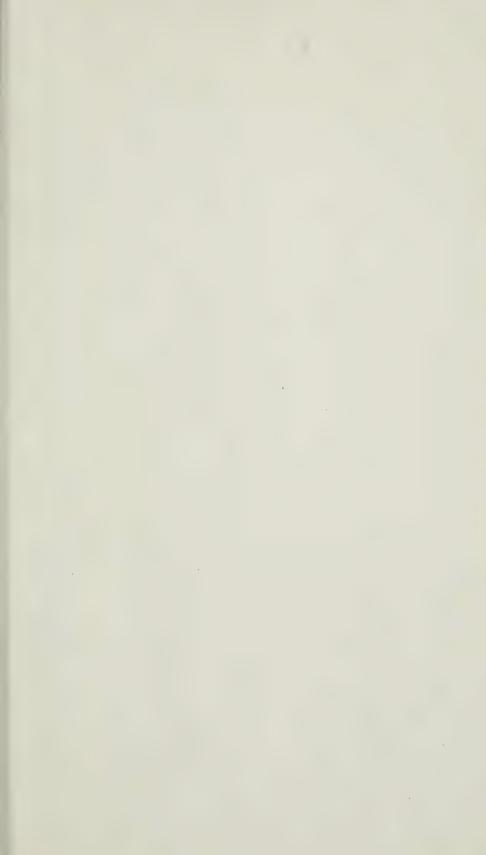







14

P Babyloniaca La (1907-1908) Or&S B

t.2

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

